





(Pascal)

YBX

510 8

# **OEUVRES**

DΕ

# BLAISE PASCAL.

DE L'IMPRIMERIE DE CRAPELET.

# **OEUVRES**

DE

# BLAISE PASCAL.

NOUVELLE ÉDITION.

TOME CINQUIÈME.



A PARIS,

CHEZ LEFEVRE, LIBRAIRE, RUE DE L'ÉPERON, Nº 6.

.0..

1819.

# OUVRAGES DE MATHÉMATIQUE DE PASCAL.

# TRAITÉ DU TRIANGLE ARITHMÉTIQUE.

DÉFINITIONS.

J'APPELLE Triangle arithmétique, une figure dont la construction est telle.

Je mène d'un point quelconque, G, deux lignes perpendiculaires, l'une à l'autre, GV, G \( \zeta\), dans chacune desquelles je prends tant que je veux de parties égales et continues à commencer par G, que je nomme 1, 2, 3, 4, etc.; et ces nombres sont les exposants des divisions des lignes.

Ensuite je joins les points de la première division qui sont dans chacune des deux lignes, par une autre ligne qui forme un triangle dont elle

est la base.

Je joins ainsi les deux points de la seconde division par une autre ligne, qui forme un second triangle dont elle est *la base*.

Et joignant ainsi tous les points de division

qui ont un même exposant, j'en forme autant de triangles et de bases.

Je mene par chacun des points de division, des lignes parallèles aux côtés, qui par leurs intersections forment de petits carrés, que j'appelle cellules.

Et les cellules qui sont entre deux parallèles qui vont de gauche à droite, s'appellent cellules d'un même rang parallèle, comme les cellules  $G, \sigma, \pi$ , etc., ou  $\varphi, \downarrow, \theta$ , etc.

Et celles qui sont entre deux lignes qui vont de haut en bas, s'appellent cellules d'un même rang perpendiculaire, comme les cellules G,  $\varphi$ , A, D, etc., et celles ci,  $\sigma$ ,  $\downarrow$ , B, etc.

Et celles qu'une même base traverse diagonalement, sont dites cellules d'une même base, comme celles qui suivent, D, B,  $\theta$ ,  $\lambda$ , et celles-ci, A,  $\downarrow$ ,  $\pi$ .

Les cellules d'une même base également distantes de ses extrémités, sont dites réciproques, comme celles-ci, E, R et B, \(\theta\); parce que l'exposant du rang parallèle de l'une est le même que l'exposant du rang perpendiculaire de l'autre, comme il paroît en cet exemple, où E est dans le second rang perpendiculaire, et dans le quatrième parallèle; et sa réciproque R est dans le second rang parallèle, et dans le quatrième perpendiculaire réciproquement; et il est bien facile de démontrer que celles qui ont leurs exposants réciproquement pareils, sont dans une même base, et également distantes de ses extrémités.

Il est aussi bien facile de démonter que l'exposant du rang perpendiculaire de quelque cellule que ce soit, joint à l'exposant de son rang parallèle, surpasse de l'unité l'exposant de sa base. Par exemple, Ja cellule F est dans le troisième rang perpendiculaire, et dans le quatrième parallèle, et dans la sixième base, et les deux exposants des rangs 3 + 4 surpassent de l'unité l'exposant de la base 6, ce qui vient de ce que les deux côtés du triangle sont divisés en un pareil nombre de parties; mais cela est plutôt compris que démontré.

Cette remarque est de même nature, que chaque base contient une cellule plus que la précédente, et chacune autant que son exposant d'unités; ainsi la seconde  $\phi$   $\sigma$  a deux cellules, la troisième  $A \downarrow \tau$  en a trois, etc.

Or les nombres qui se mettent dans chaque cellule se trouvent par cette méthode.

Le nombre de la première cellule qui est à l'angle droit est arbitraire; mais celui-là étant placé, tous les autres sont forcés; et pour cette raison il s'appelle le générateur du triangle; et chacun des autres est spécifié par cette seule règle:

Le nombre de chaque cellule est égal à celui de la cellule qui la précède dans son rang perpendiculaire, plus à celui de la cellule qui la précède dans son rang parallèle. Ainsi la cellule F, c'est-à-dire, le nombre de la cellule F, égale la cellule C, plus la cellule E; et ainsi des autres. D'où se tirent plusieurs conséquences. En voici les principales, où je considère les triangles, dont le générateur est l'unité; mais ce qui s'en dira conviendra à tous les autres.

# CONSÉQUENCE PREMIÈRE.

En tout triangle arithmétique, toutes les cellules du premier rang parallèle et du premier rang perpendiculaire sont pareilles à la génératrice.

Car par la construction du triangle, chaque cellule est égale à celle qui la précède dans son rang perpendiculaire, plus à celle qui la précède dans son rang parallèle; or les cellules du premier rang parallèle n'ont aucunes cellules qui les précèdent dans leurs rangs perpendiculaires, ni celles du premier rang perpendiculaire dans leurs rangs parallèles; donc elles sont toutes égales entre elles, et partant au premier nombre générateur.

Ainsi φ égale G + zéro, c'est-à-dire, φ égale G.

Ainsi A égale ¢ + zéro, c'est-à-dire, ¢.

Ainsi  $\sigma$  égale G + zéro, et  $\pi$  égale  $\sigma$  + zéro.

Et ainsi des autres.

## CONSÉQUENCE II.

En tout triangle arithmétique, chaque cellule est égale à la somme de toutes celles du rang parallèle précédent, comprises depuis son rang perpendiculaire jusqu'au premier inclusivement.

Soit une cellule quelconque  $\omega$ : je dis qu'elle est égale à  $R + \theta + \psi + \varphi$ , qui sont celles du rang parallèle supérieur depuis le rang per-

DU TRIANGLE ARITHMÉTIQUE.

pendiculaire de « jusqu'au premier rang perpendiculaire.

Cela est évident par la seule interprétation des cellules, par celles d'où elles sont formées.

Car  $\omega$  égale R + C.

$$\theta + B \over \downarrow + A$$

Car A et ø sont égaux entre eux par la précédente.

Donc  $\omega$  égale R +  $\theta$  +  $\downarrow$  +  $\varphi$ .

CONSÉQUENCE III.

En tout triangle arithmétique, chaque cellule égale la somme de toutes celles du rang perpendiculaire précédent, comprise depuis son rang parallèle jusqu'au premier inclusivement.

Soit une cellule quelconque C: je dis qu'elle est égale à  $B + \psi + \sigma$ , qui sont celles du rang perpendiculaire précédent, depuis le rang parallèle de la cellule C jusqu'au premier rang parallèle.

Cela paroît de même par la seule interprétation des cellules.

Car C égale  $B + \theta$ .

 Car π égale σ par la première.

Donc C égale B  $+ \downarrow + \sigma$ .

#### CONSÉQUENCE IV.

En tout triangle arithmétique, chaque cellule diminuée de l'unité, est égale à la somme de toutes celles qui sont comprises entre son rang parallèle et son rang perpendiculaire exclusivement.

Soit une cellule quelconque  $\xi$ : je dis que  $\xi$ —G égale  $R + \theta + \psi + \varphi + \lambda + \pi + \sigma + G$ , qui sont tous les nombres compris entre le rang  $\xi \omega$  CBA et le rang  $\xi S \mu$  exclusivement.

Cela paroît de même par l'interprétation.

Car 
$$\xi$$
 égale  $\lambda + R + \omega$ .

$$\frac{\sigma}{\sigma} + \theta + \frac{C}{\sigma + \psi + \frac{B}{G}}$$

Donc  $\xi$  égale  $\lambda + R + \pi + \theta + \sigma + \sqrt{+ G} + \varphi + G$ .

#### AVERTISSEMENT.

J'ai dit dans l'énonciation, chaque cellule diminuée de l'unité, parce que l'unité est le générateur; mais si c'étoit un autre nombre, il faudroit dire, chaque cellule diminuée du nombre générateur.

## CONSÉQUENCE V.

En tout triangle arithmétique, chaque cellule est égale à sa réciproque.

Car dans la seconde base po, il est évident

DU TRIANGLE ARITHMÉTIQUE. 7 que les deux cellules réciproques φ, σ sont égales entre elles et à G.

Dans la troisième A,  $\downarrow$ ,  $\pi$ , il est visible de même que les réciproques  $\pi$ , A sont égales entre elles et à G.

Dans la quatrième, il est visible que les extrêmes D, a sont encore égales entre elles et à G.

Et celles d'entre deux, B,  $\theta$ , sont visiblement égales, puisque B égale A +  $\psi$ , et  $\theta$  égale  $\psi + \pi$ ; or  $\pi + \psi$  sont égales à A +  $\psi$  par ce qui est montré; donc, etc.

Ainsi l'on montrera dans toutes les autres bases que les réciproques sont égales, parce que les extrêmes sont toujours pareilles à G, et que les autres s'interpréteront toujours par d'autres égales dans la base précédente qui sont réciproques entre elles.

# CONSÉQUENCE VI.

En tout triangle arithmétique, un rang parallèle et un perpendiculaire qui ont un même exposant, sont composés de cellules toutes pareilles les unes aux autres.

Car ils sont composés de cellules réciproques. Ainsi le second rang perpendiculaire  $\sigma \downarrow \text{BEMQ}$ est entièrement pareil au second rang parallèle  $\phi \downarrow \Phi RSN$ .

## GONSÉQUENCE VII.

En tout triangle arithmétique, la somme des

cellules de chaque base est double de celles de la base précédente.

Soit une base quelconque D B  $\theta \lambda$ : je dis que la somme de ses cellules est double de la somme des cellules de la précédente A  $\psi \pi$ .

| Car les extrêmes      |  |  | <b>D</b> , | λ,      |  |
|-----------------------|--|--|------------|---------|--|
| égalent les extrèmes  |  |  | <b>A</b> , | $\pi$ , |  |
| et chacune des autres |  |  | В,         | θ,      |  |
| en égalent deux de    |  |  |            |         |  |

l'autre base . . . .  $A+\downarrow$ ,  $\downarrow+\pi$ . Donc  $D+\lambda+B+\theta$  égalent  $2A+2\downarrow+2\pi$ .

La même chose se démontre de même de toutes les autres.

#### CONSÉQUENCE VIII.

En tout triangle arithmétique, la somme des cellules de chaque base est un nombre de la progression double, qui commence par l'unité, dont l'exposant est le même que celui de la base.

Car la première base est l'unité.

La seconde est double de la première, donc elle est 2.

La troisième est double de la seconde, donc elle est 4. Et ainsi à l'infini.

#### AVERTISSEMENT.

Si le générateur n'étoit pas l'unité, mais un autre nombre, comme 3, la même chose seroit vraie; mais il ne faudroit pas prendre les nombres de la progression double à commencer par

l'unité, savoir : 1, 2, 4, 8, 16, etc., mais ceux d'une autre progression double à commencer par le générateur 3, savoir, 3, 6, 12, 24, 48, etc.

## CONSÉQUENCE IX.

En tout triangle arithmétique, chaque base diminuée de l'unité est égale à la somme de toutes les précédentes.

Car c'est une propriété de la progression double.

#### AVERTISSEMENT.

Si le générateur étoit autre que l'unité, il faudroit dire, chaque base diminuée du générateur.

#### CONSÉQUENCE X.

En tout triangle arithmétique, la somme de tant de cellules continues qu'on voudra de sa base, à commencer par une extrémité, est égale à autant de cellules de la base précédente, plus encore à autant, hormis une.

Soit prise la somme de tant de cellules qu'on voudra de la base  $D \lambda$ , par exemple, les trois premières,  $D + B + \theta$ : je dis qu'elle est égale à la somme des trois premières de la base précédente  $A + \psi + \pi$ , plus aux deux premières de la même base  $A + \psi$ .

Car D. B. 
$$\theta$$
. égale A.  $A + \psi$ .  $\psi + \pi$ . Donc D + B +  $\theta$  égale 2 A + 2  $\psi$  +  $\pi$ .

#### DÉFINITION.

J'appelle cellules de la dividente, celles que la ligne qui divise l'angle droit par la moitié, traverse diagonalement comme les cellules G,  $\downarrow$ , C,  $\rho$ , etc.

# CONSÉQUENCE XI.

Chaque cellule de la dividente est double de celle qui la précède dans son rang parallèle ou perpendiculaire.

Soit une cellule de la dividente C: je dis qu'elle est double de  $\theta$ , et aussi de B.

Car C égale  $\theta$  + B , et  $\theta$  égale B , par la cinquième conséquence.

#### AVERTISSEMENT.

Toutes ces conséquences sont sur le sujet des égalités qui se rencontrent dans le triangle arithmétique. On va en voir maintenant les proportions, dont la proposition suivante est le fondement.

# CONSÉQUENCE XII.

En tout triangle arithmétique, deux cellules contiguës étant dans une même base, la supérieure est à l'inférieure, comme la multitude des cellules depuis la supérieure jusqu'au haut de la base, à la multitude de celles depuis l'inférieure jusqu'en bas inclusivement.

Soient deux cellules contiguës quelconques d'une même base, E, C: je dis que:

E est à C comme 2 à 3

inférieure, supérieure, parce qu'il y a deux cellules depuis E jusqu'en bas; savoir, E, H, parce qu'il y a trois cellules depuis C jusqu'en bas; savoir, C, R, μ.

Quoique cette proposition ait une infinité de cas, j'en donnerai une démonstration bien courte, en supposant deux lemmes.

Le premier, qui est évident de soi-même, que cette proportion se rencontre dans la seconde base; car il est bien visible que φ est à σ comme 1 à 1.

Le deuxième, que si cette proportion se trouve dans une base quelconque, elle se trouvera nécessairement dans la base suivante.

D'où il se voit qu'elle est nécessairement dans toutes les bases : car elle est dans la seconde base par le premier lemme; donc par le second elle est dans la troisième base, donc dans la quatrième, et à l'infini.

Il faut donc seulement démontrer le second lemme en cette sorte. Si cette proportion se rencontre en une base quelconque, comme en la quatrième D \(\lambda\), c'est-à-dire, si D est à B comme 1 à 3, et B à \(\theta\) comme 2 à 2, et \(\theta\) à \(\chi\) comme 3 à 1, etc.; je dis que la même proportion se trouvera dans la base suivante, H \(\mu\), et que, par exemple, E est à C comme 2 à 3.

Car D est à B comme 1 à 3, par l'hypothèse. Donc D + B est à B comme 1 + 3 à 3.

E à B comme 4 à 3.

De même B est à  $\theta$  comme 2 à 2, par l'hypothèse. Donc B +  $\theta$  à B, comme 2 + 2 à 2.

C à B, comme 4 à 2

Mais B à E, comme 3 à 4, comme il est montré. Donc par la proportion troublée, C est à E comme 3 à 2.

Ce qu'il falloit démontrer.

On le montrera de même dans tout le reste, puisque cette preuve n'est fondée que sur ce que cette proportion se trouve dans la base précédente, et que chaque cellule est égale à sa précédente, plus à sa supérieure; ce qui est vrai partout.

# CONSÉQUENCE XIII.

En tout triangle arithmétique, deux cellules ce riguës étant dans un même rang perpendiculaire, l'inférieure est à la supérieure, comme l'exposant de la base de cette supérieure à l'exposant de son rang parallèle.

Soient deux cellules quelconques dans un même rang perpendiculaire, F, C: je dis que

F est à C comme 5 à 3 l'inférieure, la supérieure, exposant de la exposant du rang pala base de C, rallele de C.

Car E est à C comme 2 à 3.

Donc E+C est à C comme 2+3 à 3.

F est à C comme 5 à 3.

CONSÉQUENCE XIV.

En tout triangle arithmétique, deux cellules

contigués étant dans un même rang parallèle, la plus grande est à sa précédente, comme l'exposant de la base de cette précédente à l'exposant de son rang perpendiculaire.

Soient deux cellules dans un même rang parallèle F, E : je dis que

F est à E comme 5 à 2 la plus grande, | précédente, | exposant de la | exposant du rang per-

Car E est à C comme 2 à 3.

Donc E+C est à E comme 2+3 à 2.

F est à E comme 5 à 2.

# CONSÉQUENCE XV.

En tout triangle arithmétique, la somme des cellules d'un quelconque rang parallèle est à la dernière de ce rang, comme l'exposant du triangle est à l'exposant du rang.

Soit un triangle quelconque, par exemple, le quatrième  $GD\lambda$ : je dis que quelque rang qu'on y prenne, comme le second parallèle, la somme de ses cellules, savoir,  $\varphi+\downarrow+\theta$ , est à  $\theta$  comme 4 à 2. Car  $\varphi+\downarrow+\theta$  égale C, et C est à  $\theta$  comme  $\theta$  à 2, par la treizième conséquence.

## CONSÉQUENCE XVI.

En tout triangle arithmétique, un quelconque rang parallèle est au rang inférieur, comme l'exposant du rang inférieur à la multitude de ses cellules.

Soit un triangle quelconque, par exemple, le

cinquième,  $\mu$ G II: je dis que quelque rang qu'on y prenne, par exemple, le troisième, la somme de ses cellules est à la somme de celles du quatrième, c'est-à-dire, A+B+C est à D+E, comme 4 exposant du rang quatrième, à 2, qui est l'exposant de la multitude de ses cellules, car il en contient 2.

Car A+B+C égale F, et D+E égale M. Or F est à M comme 4 à 2, par la douzième conséquence.

#### AVERTISSEMENT.

On pourroit l'énoncer aussi de cette sorte : chaque rang parallèle est au rang inférieur, comme l'exposant du rang inférieur à l'exposant du triangle, moins l'exposant du rang supérieur. Car l'exposant d'un triangle moins l'exposant d'un de ses rangs, est toujours égal à la multitude des cellules du rang inférieur.

# CONSÉQUENCE XVII.

En tout triangle arithmétique, quelque cellule que ce soit jointe à toutes celles de son rang perpendiculaire, est à la même cellule jointe à toutes celles de son rang parallèle, comme les multitudes des cellules prises dans chaque rang.

Soit une cellule quelconque B: je dis que  $B+\downarrow+\sigma$  est à B+A, comme 3 à 2.

Je dis 3, parce qu'il y a trois cellules ajoutées dans l'antécédent; et 2, parce qu'il y en a deux dans le conséquent.

DU TRIANGLE ARITHMÉTIQUE.

Car  $B + 4 + \sigma$  égale C, par la troisième conséquence; et B + A égale E, par la seconde conséquence.

Or C est à E comme 3 à 2, par la douzième conséquence.

# CONSÉQUENCE XVIII.

En tout triangle arithmétique, deux rangs parallèles également distants des extrémités, sont entre eux comme la multitude de leurs cellules.

Soit un triangle quelconque  $GV\zeta$ , et deux de ses rangs également distants des extrémités, comme le sixième P+Q, et le second  $\varphi+\downarrow+\theta+R+S+N$ : je dis que la somme des cellules de l'un est à la somme des cellules de l'autre, comme la multitude des cellules de l'autre.

Car par la sixième conséquence, le second rang parallèle ¢↓θRSN est le même que le second rang perpendiculaire ¢↓BEMQ, duquel nous venons de démontrer cette proportion.

#### AVERTISSEMENT.

On peut l'énoncer ainsi: En tout triangle arithmétique, deux rangs parallèles, dont les exposants joints ensemble excèdent de l'unité l'exposant du triangle, sont entre eux comme leurs exposants réciproquement. Car ce n'est qu'une même chose que ce qui vient d'être énoncé.

CONSÉQUENCE DERNIÈRE.

En tout triangle arithmétique, deux cellules

contiguës étant dans la dividente, l'inférieure est à la supérieure prise quatre fois, comme l'exposant de la base de cette supérieure, à un nombre plus grand de l'unité.

Soient deux cellules de la dividente  $\rho$ , C: je dis que  $\rho$  est à 4 C comme 5, exposant de la base de C, est à 6.

Car  $\rho$  est double de  $\omega$ , et C de  $\theta$ ; donc 4  $\theta$  égalent 2 C.

Donc 4  $\theta$  sont à C comme 2 à 1.

Or p est à 4 C comme  $\omega$  à 4  $\theta$ , ou en raison composée de . . . . . . . .  $\omega$  à C+C à 4  $\theta$  par les conséquences précédentes,  $\frac{6}{5}$  à  $\frac{6}{5}$ 

Donc p est à 4 C comme 5 à 6. Ce qu'il falloit démontrer.

#### AVERTISSEMENT.

On peut tirer de là beaucoup d'autres proportions que je supprime, parce que chacun peut facilement les conclure, et que ceux qui voudront s'y attacher en trouveront peut-être de plus belles que celles que je pourrois donner. Je finis donc par le problème suivant, qui fait l'accomplissement de ce traité.

# PROBLÈME.

Étant donnés les exposants des rangs perpendiculaire et parallèle d'une cellule, trouver le nombre de la cellule, sans se servir du triangle arithmétique?

Soit, par exemple, proposé de trouver le nombre de la cellule  $\xi$  du cinquième rang perpendiculaire, et du troisième rang parallèle.

Ayant pris tous les nombres qui précèdent l'exposant du perpendiculaire 5; savoir, 1, 2, 3, 4; soient pris autant de nombres naturels, à commencer par l'exposant du parallèle 3; savoir, 3, 4, 5, 6.

Soient multipliés les premiers l'un par l'autre, et soit le produit 24. Soient multipliés les autres l'un par l'autre, et soit le produit 360, qui, divisé par l'autre produit 24, donne pour quotient 15: ce quotient est le nombre cherché.

Car  $\xi$  est à la première de sa base V, en raison composée de toutes les raisons des cellules d'entre deux, c'est-à-dire,

posée de . . . . .  $\xi$  est à V, en raison composée de . . . . .  $\xi$  à  $\rho$  +  $\rho$  à K + K à Q + Q à V ou par la 12 conséq. 3 à 4 4 à 3 5 à 2 6 à 1

Donc ξ est à V comme 3 en 4 en 5 en 6, à 4 en 3 en 2 en 1.

Mais V est l'unité; donc  $\xi$  est le quotient de la division du produit de 3 en 4 en 5 en 6, par le produit de 4 en 3 en 2 en 1.

#### AVERTISSEMENT.

Si le générateur n'étoit pas l'unité, il eût fallu multiplier le quotient par le générateur.

# **DIVERS USAGES**

# DU TRIANGLE ARITHMÉTIQUE,

DONT LE GÉNÉRATEUR EST L'UNITÉ.

Après avoir donné les proportions qui se rencontrent entre les cellules et les rangs des triangles arithmétiques, je passe à divers usages de ceux dont le générateur est l'unité; c'est ce qu'on verra dans les traités suivants. Mais j'en laisse bien plus que je n'en donne; c'est une chose étrange combien il est fertile en propriétés! Chacun peut s'y exercer; j'avertis seulement ici, que dans toute la suite, je n'entends parler que des triangles arithmétiques, dont le générateur est l'unité.

# USAGE

# DU TRIANGLE ARITHMÉTIQUE

POUR LES ORDRES NUMÉRIQUES.

On a considéré dans l'arithmétique les nombres des différentes progessions; on a aussi considéré ceux des différentes puissances et des différents degrés; mais on n'a pas, ce me semble, assez examiné ceux dont je parle, quoiqu'ils soient d'un très-grand usage: et même ils n'ont pas de nom; ainsi j'ai été obligé de leur en donner; et parce que ceux de progression, de degré et de puissance sont déjà employés, je me sers de celui d'ordres.

J'appelle donc nombres du premier ordre, les simples unités,

# 1, 1, 1, 1, 1, etc.

J'appelle nombres du second ordre, les naturels qui se forment par l'addition des unités,

J'appelle nombres du troisième ordre, ceux qui se forment par l'addition des naturels, qu'on appelle triangulaires,

C'est-à-dire, que le second des triangulaires; savoir, 3, égale la somme des deux premiers naturels, qui sont 1, 2; ainsi le troisième triangulaire 6 égale la somme des trois premiers naturels, 1, 2, 3, etc.

J'appelle nombres du quatrième ordre, ceux qui se forment par l'addition des triangulaires, qu'on appelle pyramidaux,

# 1, 4, 10, 20, etc.

J'appelle nombres du cinquième ordre, ceux qui se forment par l'addition des précédents, auxquels on n'a pas donné de nom exprès, 20 USAGE DU TRIANGLE ARITHMÉTIQUE et qu'on pourroit appeler triangulo - triangulaires :

J'appelle nombres du sixième ordre, ceux qui se forment par l'addition des précédents:

Et ainsi à l'infini, 1, 7, 28, 84, etc.

Or, si on fait une table de tous les ordres des nombres, où l'on marque à côté les exposants des ordres, et au-dessus les racines, en cette sorte:

#### Racines.

|           |       |   | 1 | 2 ' | 3  | 4  | 5  | etc. |
|-----------|-------|---|---|-----|----|----|----|------|
| Unités    | Ordre | τ | 1 | I   | 1  | 1  | ı  | etc. |
| Naturels  | Ordre | 2 | T | 2   | 3  | 4  | 5  | etc. |
| Triangul. | Ordre | 3 | I | 3   | 6  | 10 | 15 | etc. |
| Pyramid.  | Ordre | 4 | 1 | 4   | 10 | 20 | 35 | etc. |

On trouvera cette table pareille au triangle arithmétique; et le premier ordre des nombres sera le même que le premier rang parallèle du triangle; le second ordre des nombres sera le même que le second rang parallèle: et ainsi à l'infini.

Car dans le triangle arithmétique le premier rang est tout d'unités, et le premier ordre des nombres est de même tout d'unités.

Ainsi dans le triangle arithmétique, chaque cellule, comme la cellule F, égale C + B + A,

c'est-à-dire, qu'elle égale sa supérieure, plus toutes celles qui précèdent cette supérieure dans son rang parallèle, comme il a été prouvé dans la deuxième conséquence du traité de ce triangle: et la même chose se trouve dans chacun des ordres des nombres; car, par exemple, le troisième des pyramidaux 10 égale les trois premiers des triangulaires 1 + 3 + 6, puisqu'il est formé par leur addition.

D'où il se voit manifestement, que les rangs parallèles du triangle ne sont autre chose que les ordres des nombres, et que les exposants des rangs parallèles sont les mêmes que les exposants des ordres, et que les exposants des rangs perpendiculaires sont les mêmes que les racines: et ainsi le nombre, par exemple, 21, qui dans le triangle arithmétique se trouve dans le troisième rang parallèle, et dans le sixième rang perpendiculaire, étant considéré entre les ordres numériques, il sera du troisième ordre, et le sixième de son ordre, ou de la sixième racine.

Ce qui fait connoître que tout ce qui a été dit des rangs et des cellules du triangle arithmétique, convient exactement aux ordres des nombres, et que les mêmes égalités et les mêmes proportions qui ont été remarquées aux uns, se trouveront aussi aux autres; il ne faudra seulement que changer les énonciations, en substituant les termes qui conviennent aux ordres numériques, comme ceux de racine et

d'ordre, à ceux qui convenoient au triangle arithmétique, comme de rang parallèle et perpendiculaire. J'en donnerai un petit traité à part, où quelques exemples qui y sont rapportés, feront aisément apercevoir tous les autres.

# USAGE

# DU TRIANGLE ARITHMÉTIQUE

POUR LES COMBINAISONS.

Le mot de combinaison a été pris en plusieurs sens différents, de sorte que pour ôter l'équivoque, je suis obligé de dire comment je l'entends.

Lorsque de plusieurs choses on donne le choix d'un certain nombre, toutes les manières d'en prendre autant qu'il est permis entre toutes celles qui sont présentées, s'appellent ici les différentes combinaisons.

Par exemple, si de quatre choses exprimées par ces quatres lettres, A, B, C, D, on permet d'en prendre, par exemple, deux quelconques; toutes les manières d'en prendre deux différentes dans les quatre qui sont proposées, s'appellent combinaisons.

Ainsi on trouvera par expérience, qu'il y a six manières différentes d'en choisir deux dans quatre, car on peut prendre A et B, ou A et C, ou A et D, ou B et C, ou B et D, ou C et D.

Je ne compte pas A et A pour une des manières d'en prendre deux; car ce ne sont pas des choses différentes, ce n'en est qu'une répétée.

Ainsi je ne compte pas A et B, et puis B et A pour deux manières différentes; car on ne prend en l'une et en l'autre manière que les deux mêmes choses, mais d'un ordre différent seulement; et je ne prends point garde à l'ordre: de sorte que je pouvois m'expliquer en un mot à ceux qui ont accoutumé de considérer les combinaisons, en disant simplement que je parle seulement des combinaisons qui se font sans changer l'ordre.

On trouvera de même, par expérience, qu'il y a quatre manières de prendre trois choses dans quatre; car on peut prendre ABC, ou ABD, ou ACD, ou BCD.

Enfin on trouvera qu'on ne peut en prendre quatre dans quatre qu'en une manière, savoir, ABCD.

Je parlerai donc en ces termes:

- 1 dans 4 se combine 4 fois.
- 2 dans 4 se combine 6 fois.
- 3 dans 4 se combine 4 fois.
- 4 dans 4 se combine 1 fois.

Ou ainsi:

La multitude des combinaisons de 1 dans 4 est 4. La multitude des combinaisons de 2 dans 4 est 6. La multitude des combinaisons de 3 dans 4 est 4. La multitude des combinaisons de 4 dans 4 est 1.

# 24 USAGE DU TRIANGLE ARITHMÉTIQUE

Mais la somme de toutes les combinaisons, en général, qu'on peut faire dans 4, est 15, parce que la multitude des combinaisons de 1 dans 4, de 2 dans 4, de 3 dans 4, et de 4 dans 4, étant jointes ensemble, font 15.

Ensuite de cette explication, je donnerai ces conséquences en forme de lemmes.

#### LEMME PREMIER.

Un nombre ne se combine point dans un plus petit, par exemple, 4 ne se combine point dans 2.

#### LEMME II.

- 1 dans 1 se combine 1 fois.
- 2 dans 2 se combine 1 fois.
- 3 dans 3 se combine 1 fois.

Et généralement un nombre quelconque se combine une fois seulement dans son égal.

#### LEMME III.

- 1 dans 1 se combine 1 fois.
- 1 dans 2 se combine 2 fois.
- dans 3 se combine 3 fois.

Et généralement l'unité se combine dans quelque nombre que ce soit autant de fois qu'il contient d'unités.

#### LEMME IV.

S'il y a quatre nombres quelconques, le premier tel qu'on voudra, le second plus grand de l'unité, le troisième tel qu'on voudra, pourvu

ī.

2.

3.

qu'il ne soit pas moindre que le second, le quatrième plus grand de l'unité que le troisième: la multitude des combinaisons du premier dans le troisième, jointe à la multitude des combinaisons du second dans le troisième, égale la multitude des combinaisons du second dans le quatrième.

Soient quatre nombres tels que j'ai dit:
Le premier tel qu'on voudra, par exemple,
Le second plus grand de l'unité, savoir,
Le troisième tel qu'on voudra, pourvu qu'il
ne soit pas moindre que le second, par
exemple,

Le quatrième plus grand de l'unité, savoir, 4. Je dis que la multitude des combinaisons de 1 dans 3, plus la multitude des combinaisons de 2 dans 3, égale la multitude des combinaisons de 2 dans 4.

Soient trois lettres quelconques, B, C, D. Soient les mêmes trois lettres, et une de plus, A, B, C, D.

Prenons, suivant la proposition, toutes les combinaisons d'une lettre dans les trois, B, C, D; il y en aura trois, savoir, B, C, D.

Prenons dans les mêmes trois lettres toutes les combinaisons de deux, il y en aura trois, savoir, BC, BD, CD.

Prenons enfin dans les quatre lettres A, B, C, D toutes les combinaisons de deux, il y en aura six, savoir, AB, AC, AD, BC, BD, CD.

Il faut démontrer que la multitude des com-

USAGE DU TRIANGLE ARITHMÉTIQUE binaisons de 1 dans 3 et celles de 2 dans 3, égalent celles de 2 dans 4.

Cela est aisé, car les combinaisons de 2 dans 4 sont formées par les combinaisons de 1 dans 3.

et par celles de 2 dans 3.

Pour le faire voir, il faut remarquer qu'entre les combinaisons de 2 dans 4, savoir, AB, AC, AD, BC, BD, CD, il y en a où la lettre A est

employée, et d'autres où elle ne l'est pas.

Celles où elle n'est pas employée sont, BC, BD, CD; qui par conséquent sont formées de deux de ces trois lettres, B, C, D; donc ce sont des combinaisons de 2 dans ces trois, B, C, D. Donc les combinaisons de 2 dans ces trois lettres, B, C, D, font portion des combinaisons de 2 dans ces quatre lettres, A, B, C, D, puisqu'elles forment celles où A n'est pas employé.

Maintenant si des combinaisons de 2 dans 4 où A est employé, savoir AB, AC, AD, on ôte l'A, il restera une lettre seulement de ces trois, B, C, D, savoir, B, C, D, qui sont précisément les combinaisons d'une lettre dans les trois, B, C, D. Donc si aux combinaisons d'une lettre dans les trois, B, C, D, on ajoute à chacune la lettre A, et qu'ainsi on ait AB, AC, AD, on formera les combinaisons de 2 dans 4, où A est employé; donc les combinaisons de 1 dans 3 font portion des combinaisons de 2 dans 4.

D'où il se voit que les combinaisons de 2 dans 4 sont formées par les combinaisons de 2 dans 3, et de 1 dans 3; et partant que la multitude

des combinaisons de 2 dans 4 égale celle de 2 dans 3, et de 1 dans 3.

On montrera la même chose dans tous les autres exemples, comme:

La multitude des combinaisons de 29 dans 40, et la multitude des combinaisons de 30 dans 40, égalent la multitude des combinaisons de 30 dans 41. Ainsi la multitude des combinaisons de 15 dans 55, et la multitude des combinaisons de 16 dans 55, égalent la multitude des combinaisons de 16 dans 56; et ainsi à l'infini. Ce qu'il falloit démontrer.

## PROPOSITION PREMIÈRE.

En tout triangle arithmétique, la somme des cellules d'un rang parallèle quelconque égale la multitude des combinaisons de l'exposant du rang dans l'exposant du triangle.

Soit un triangle quelconque, par exemple, le quatrième G D  $\lambda$ : je dis que la somme des cellules d'un rang parallèle quelconque, par exemple, du second,  $\phi + \psi + \theta$ , égale la somme des combinaisons de ce nombre 2, qui est l'exposant de ce second rang, dans ce nombre 4, qui est l'exposant de ce triangle.

Ainsi la somme des cellules du cinquième rang du huitième triangle égale la somme des combinaisons de 5 dans 8

La démonstration ourte, quoiqu'il y ait une infinite de ces deux

Le premier, qui est évident de lui-même, que dans le premier triangle cette égalité se trouve, puisque la somme des cellules de son unique rang, savoir G, ou l'unité, égale la somme des combinaisons de 1, exposant du rang, dans 1, exposant du triangle.

Le deuxième, que s'il se trouve un triangle arithmétique dans lequel cette proportion se rencontre, c'est-à-dire, dans lequel quelque rang que l'on prenne, il arrive que la somme des cellules soit égale à la multitude des combinaisons de l'exposant du rang dans l'exposant du triangle: je dis que le triangle suivant aura la même propriété.

D'où il s'ensuit que tous les triangles arithmétiques ont cette égalité; car elle se trouve dans le premier triangle par le premier lemme, et même elle est encore évidente dans le second; donc par le second lemme, le suivant l'aura de même, et partant le suivant encore; et ainsi à l'infini.

Il faut donc seulement démontrer le second lemme.

Soit un triangle quelconque, par exemple, le troisième, dans lequel on suppose que cette égalité se trouve, c'est-à-dire, que la somme des cellules du premier rang  $G + \sigma + \pi$  égale la multitude des combinaisons de 1 dans 3; et que la somme des cellules du deuxième rang  $\phi + \psi$  égale les combinaisons de 2 dans 3; et que la somme des cellules du troisième rang A égale

les combinaisons de 3 dans 3 : je dis que le quatrième triangle aura la même égalité, et que, par exemple, la somme des cellules du second rang  $\phi + \downarrow + \theta$  égale la multitude des combinaisons de 2 dans 4.

| Car $\phi + \psi + \theta$ égale | φ+ <b>↓</b>                                         | + | 0                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|
|                                  |                                                     | + | $G + \sigma + \pi$                                  |
| Par l'hypothèse                  | ou la multitude des<br>combinaisons de 2<br>dans 3. | + | ou la multitude des<br>combinaisons de 1<br>dans 3. |

Ou la multitude des combinaisons Par le quatrième lemme de 2 dans 4,

On le montrera de même de tous les autres. Ce qu'il falloit démontrer.

#### PROPOSITION II.

Le nombre de quelque cellule que ce soit, égale la multitude des combinaisons d'un nombre moindre de l'unité que l'exposant de son rang parallèle, dans un nombre moindre de l'unité que l'exposant de sa base.

Soit une cellule quelconque, F, dans le quatrième rang parallèle et dans la sixième base, je dis qu'elle égale la multitude des combinaisons de 3 dans 5, moindres de l'unité que 4 et 6, car elle égale les cellules A + B + C. Donc par la précédente, etc.

PROBLÈME I. PROPOSITION III.

Étant proposés deux nombres, trouver com-



- 30 USAGE DU TRIANGLE ARITHMÉTIQUE bien def ois l'un se combine dans l'autre, par le triangle arithmétique?
- Soient les nombres proposés 4, 6, il faut trouver combien 4 se combine dans 6.

#### PREMIER MOYEN.

Soit prise la somme des cellules du quatrième rang du sixième triangle : elle satisfera à la question.

#### SECOND MOYEN.

Soit prise la cinquième cellule de la septième base, parce que ces nombres 5, 7 excèdent de l'unité les donnés 4, 6: son nombre est celui qu'on demande.

#### CONCLUSION.

Par le rapport qu'il y a des cellules et des rangs du triangle arithmétique aux combinaisons, il est aisé de voir que tout ce qui a été prouvé des uns convient aux autres suivant leur manière; c'est ce que je montrerai en peu de discours dans un petit Traité que j'ai fait des combinaisons.

# USAGE

# DU TRIANGLE ARITHMÉTIQUE,

Pour déterminer les partis qu'on doit faire entre deux joueurs qui jouent en plusieurs parties.

Pour entendre les règles des partis, la première chose qu'il faut considérer, est que l'argent que les joueurs ont mis au jeu ne leur appartient plus, car ils en ont quitté la propriété; mais ils ont reçu en revanche le droit d'attendre ce que le hasard peut leur en donner, suivant les conditions dont ils sont convenus d'abord.

Mais comme c'est une loi volontaire, ils peuvent la rompre de gré à gré; et ainsi en quelque terme que le jeu se trouve, ils peuvent le quitter; et au contraire de ce qu'ils ont fait en y entrant, renoncer à l'attente du hasard, et rentrer chacun en la propriété de quelque chose; et en ce cas, le règlement de ce qui doit leur appartenir doit être tellement proportionné à ce qu'ils avoient droit d'espérer de la fortune, que chacun d'eux trouve entièrement égal de prendre ce qu'on lui assigne, ou de continuer l'aventure du jeu: et cette juste distribution s'appelle le parti.

# 32 USAGE DU TRIANGLE ARITHMÉTIQUE

Le premier principe qui fait connoître de quelle sorte on doit faire les partis, est celui-ci.

Si un des joueurs se trouve en telle condition, que, quoi qu'il arrive, une certaine somme doit lui appartenir en cas de perte et de gain, sans que le hasard puisse la lui ôter; il ne doit en faire aucun parti, mais la prendre entière comme assurée, parce que le parti devant être proportionné au hasard, puisqu'il n'y a nul hasard de perdre, il doit tout retirer sans parti.

Le second est celui-ci. Si deux joueurs se trouvent en telle condition, que si l'un gagne, il lui appartiendra une certaine somme, et s'il perd, elle appartiendra à l'autre; si le jeu est de pur hasard, et qu'il y ait autant de hasards pour l'un que pour l'autre, et par conséquent non plus de raison de gagner pour l'un que pour l'autre, s'ils veulent se séparer sans jouer, et prendre ce qui leur appartient légitimement, le parti est qu'ils séparent la somme qui est au hasard par la moitié, et que chacun prenne la sienne.

#### COROLLAIRE PREMIER.

Si deux joueurs jouent à un jeu de pur hasard, à condition que si le premier gagne, il lui reviendra une certaine somme, et s'il perd, il lui en reviendra une moindre; s'ils veulent se séparer sans jouer, et prendre chacun ce qui leur appartient, le parti est, que le premier prenne ce qui

lui revient en cas de perte, et de plus la moitié de l'excès, dont ce qui lui reviendroit en cas de gain, surpasse ce qui lui revient en cas de perte.

Par exemple, si deux joueurs jouent à condition que si le premier gagne, il emportera 8 pistoles, et s'il perd, il en emportera 2: je dis que le parti est qu'il prenne ces 2, plus la moitié de l'excès de 8 sur 2, c'est-à-dire, plus 3, car 8 surpasse 2 de 6, dont la moitié est 3.

Car par l'hypothèse, s'il gagne, il emporte 8, c'est-à-dire, 6+2, et s'il perd, il emporte 2; donc ces 2 lui appartiennent en cas de perte et de gain: et par conséquent, par le premier principe, il ne doit en faire aucun parti, mais les prendre entières. Mais pour les 6 autres, elles dépendent du hasard; de sorte que s'il lui est favorable, il les gagnera, sinon elles reviendront à l'autre; et par l'hypothèse, il n'y a pas plus de raison qu'elles reviennent à l'un qu'à l'autre: donc le parti est qu'ils les séparent par la moitié, et que chacun prenne la sienne qui est ce que j'avois proposé.

Donc, pour dire la même chose en d'autres termes, il lui appartient le cas de la perte, plus la moitié de la différence des cas de perte et de

gain.

Et partant si en cas de perte, il lui appartient A, et en cas de gain A + B, le parti est qu'il prenne  $A + \frac{1}{4}B$ .

# COROLLAIRE II.

Si deux joueurs sont en la même condition que nous venons de dire : je dis que le parti peut se faire de cette façon, qui revient au même, que l'on assemble les deux sommes de gain et de perte, et que le premier prenne la moitié de cette somme; c'est-à-dire, qu'on joigne 2 avec 8, et ce sera 10, dont la moitié 5 appartiendra au premier.

Car la moitié de la somme de deux nombres est toujours la même que la moindre plus la moitié de leur différence. Et cela se démontre ainsi.

Soit A ce qui revient en cas de perte, et A + B ce qui revient en cas de gain : je dis que le parti se fait en assemblant ces deux nombres, qui font A + A + B, et en donnant la moitié au premier, qui est  $\frac{1}{4}A + \frac{1}{4}A + \frac{1}{4}B$ . Car cette somme égale  $A + \frac{1}{4}B$ , qui a été prouvée faire le parti juste.

Ces fondements étant posés, nous passerons aisément à déterminer le partientre deux joueurs qui jouent en tant de parties qu'on voudra en quelque état qu'ils se trouvent, c'est-à-dire, quel parti il faut faire quand ils jouent en deux parties, et que le premier en a une à point, ou qu'ils jouent en trois, et que le premier en a une à point, ou quand il en a deux à point, ou quand il en a deux à une. Et généralement en quelque nombre de parties qu'ils jouent, et en quelque gain de parties qu'ils soient, et l'un, et l'autre.

Sur quoi la première chose qu'il faut remarquer, est que deux joueurs qui jouent en deux parties, dont le premier en a une à point, sont en même condition que deux autres qui jouent en trois parties, dont le premier en a deux, et l'autre une : car il y a cela de commun, que pour achever, il ne manque qu'une partie au premier, et deux à l'autre; et c'est en cela que consiste la différence des avantages, et qui doit régler les partis; de sorte qu'il ne faut proprement avoir égard qu'au nombre des parties qui restent à gagner à l'un et à l'autre, et non pas au nombre de celles qu'ils ont gagnées, puisque, comme nous avons déjà dit, deux joueurs se trouvent en même état, quand jouant en deux parties, l'un en a une à point; que deux qui jouant en douze parties, l'un en a onze à dix.

Il faut donc proposer la question en cette sorte:

Étant proposés deux joueurs, à chacun desquels il manque un certain nombre de parties pour achever, faire le parti?

J'en donnerai ici la méthode, que je poursuivrai seulement en deux ou trois exemples, qui seront si aisés à continuer, qu'il ne sera pas nécessaire d'en donner davantage.

Pour faire la chose générale sans rien omettre, je la prendrai par le premier exemple, qu'il est peut-être mal à propos de toucher, parce qu'il est trop clair; je le fais pourtant pour commencer par le commencement : c'est celui-ci.

#### PREMIER CAS.

Si à un des joueurs il ne manque aucune partie, et à l'autre quelques-unes, la somme entière appartient au premier; car il l'a gagnée, puisqu'il ne lui manque aucune des parties dans lesquelles il devoit la gagner.

#### SECOND CAS.

Si à un des joueurs il manque une partie, et à l'autre une, le parti est qu'ils séparent l'argent par la moitié, et que chacun prenne la sienne : cela est évident par le second principe. Il en est de même s'il manque deux parties à l'un, et deux à l'autre; et de même quelque nombre de parties qui manque à l'un, s'il en manque autant à l'autre.

## TROISIÈME CAS.

Si à un des joueurs il manque une partie, et à l'autre deux, voici l'art de trouver le parti.

Considérons ce qui appartiendroit au premier joueur (à qui il ne manque qu'une partie) en cas de gain de la partie qu'ils vont jouer, et puis ce qui lui appartiendroit en cas de perte.

Il est visible que si celui à qui il ne manque qu'une partie, gagne cette partie qui va se jouer, il ne lui en manquera plus; donc tout lui appartiendra par le premier cas. Mais, au contraire, si celui à qui il manque deux parties, gagne celle qu'ils vont jouer, il ne lui en manquera plus qu'une; donc ils seront en telle condition, qu'il en manquera une à l'un, et une à l'autre. Donc ils doivent partager l'argent par la moitié, par le deuxième cas.

Donc si le premier gagne cette partie qui va se jouer, il lui appartient tout, et s'il la perd, il lui appartient la moitié; donc en cas qu'ils veuillent se séparer sans jouer cette partie, il lui appartient <sup>1</sup>/<sub>4</sub> par le second corollaire.

Et si on veut proposer un exemple de la somme qu'ils jouent, la chose sera bien plus claire.

Posons que ce soit 8 pistoles; donc le premier en cas de gain, doit avoir le tout, qui est 8 pistoles, et en cas de perte, il doit avoir la moitié, qui est 4; donc il lui appartient en cas de parti la moitié de 8+4, c'est-à-dire, 6 pistoles de 8; car 8+4 font 12, dont la moitié est 6.

# QUATRIÈME CAS.

Si à un des joueurs il manque une partie, et à l'autre trois, le parti se trouvera de même, en examinant ce qui appartient au premier en cas de gain et de perte.

Si le premier gagne, il aura toutes ses parties, et partant tout l'argent, qui est, par exemple, 8.

Si le premier perd, il ne faudra plus que deux parties à l'autre à qui il en falloit trois. Donc ils seront en tel état, qu'il faudra une partie au premier, et deux à l'autre; et partant, par le cas précédent, il appartiendra 6 pistoles au premier.

Donc en cas de gain, il lui en faut 8, et en cas de perte 6; donc en cas de parti, il lui appartient

# CINQUIÈME CAS.

Si à un des joueurs il manque une partie, et à l'autre quatre, la chose est de même.

Le premier en cas de gain, gagne tout, qui est, par exemple, 8; et en cas de perte, il manque une partie au premier, et trois à l'autre; donc il lui appartient 7 pistoles de 8; donc en cas de parti, il lui appartient la moitié de 8, plus la moitié de 7, c'est-à-dire, 7 \frac{1}{2}.

## SIXIÈME CAS.

Ainsi, s'il manque une partie à l'un, et cinq à l'autre; et à l'infini.

## SEPTIÈME CAS.

De même s'il manque deux parties au premier, et trois à l'autre; car il faut toujours examiner les cas de gain et de perte.

Si le premier gagne, il lui manquera une partie, et à l'autre trois; donc par le quatrième cas il lui appartient 7 de 8.

Si le premier perd, il lui manquera deux parties, et à l'autre deux; donc par le deuxième cas il appartient à chacun la moitié, qui est 4; donc en cas de gain, le premier en aura 7, et en cas de perte, il en aura 4; donc en cas de parti, il aura la moitié de ces deux ensemble, savoir, 5 ½.

Par cette méthode on fera les partis sur toutes

sortes de conditions, en prenant toujours ce qui appartient en cas de gain et ce qui appartient en cas de perte, et assignant pour le cas de parti la moitié de ces deux sommes.

Voilà une des manières de faire les partis.

Il y en a deux autres, l'une par le triangle arithmétique, et l'autre par les combinaisons.

Méthode pour faire les partis entre deux joueurs qui jouent en plusieurs parties, par le moyen du triangle arithmétique.

Avant que de donner cette méthode, il faut faire ce lemme.

#### LEMME.

Si deux joueurs jouent à un jeu de pur hasard, à condition que si le premier gagne, il lui appartiendra une portion quelconque sur la somme qu'ils jouent, exprimée par une fraction, et que s'il perd, il lui appartiendra une moindre portion sur la même somme, exprimée par une autre fraction: s'ils veulent se séparer sans jouer, la condition du parti se trouvera en cette sorte. Soient réduites les deux fractions à même dénomination, si elles n'y sont pas; soit prise une fraction dont le numérateur soit la somme des deux numérateurs, et le dénominateur double des précédents : cette fraction exprime la portion qui appartient au premier sur la somme qui est au jeu.

Par exemple, qu'en cas de gain il appartienne les 3 de la somme qui est au jeu, et qu'en cas

de perte, il lui en appartienne ; je dis que ce qui lui appartient en cas de parti, se trouvera en prenant la somme des numérateurs, qui est 4, et le double du dénominateur, qui est 10, dont on fait la fraction .

Car par ce qui a été démontré au deuxième corollaire, il falloit assembler les cas de gain et de perte, et en prendre la moitié; or la somme des deux fractions  $\frac{1}{3} + \frac{1}{3}$  est  $\frac{4}{3}$ , qui se fait par l'addition des numérateurs, et sa moitié se trouve en doublant le dénominateur, et ainsi l'on a  $\frac{4}{12}$ . Ce qu'il falloit démontrer.

Or ces règles sont générales et sans exception, quoi qui revienne en cas de perte ou de gain; carsi, parexemple, en cas de gain, il appartient; et en cas de perte rien, en réduisant les deux fractions à même dénominateur, on aura ; pour le cas de gain, et ; pour le cas de perte; donc en cas de parti, il faut cette fraction; dont le numérateur égale la somme des autres, et le dénominateur est double du précédent.

Ainsi si en cas de gain, il appartient tout, et en cas de perte ;, en réduisant les fractions à même dénomination, on aura ; pour le cas de gain, et ; pour celui de la perte; donc en cas de parti, il appartient .

Ainsi, si en cas de gain il appartient tout, et en cas de perte rien, le parti sera visiblement ½; car le cas de gain est ½, et le cas de perte ½; donc le parti est ½.

Et ainsi de tous les cas possibles.

# PROBLÈME I. PROPOSITION I.

Étant proposés deux joueurs, à chacun desquels il manque un certain nombre de parties pour achever, trouver par le triangle arithmétique le partiqu'il faut faire (s'ils veulent se séparer sans jouer) et égard aux parties qui manquent à chacun?

Soit prise dans le triangle la base dans laquelle il y a autant de cellules qu'il manque de parties aux deux ensemble : ensuite soient prises dans cette base autant de cellules continues à commencer par la première, qu'il manque de parties au premier joueur, et qu'on prenne la somme de leurs nombres. Donc il reste autant de cellules qu'il manque de parties à l'autre. Qu'on prenne encore la somme de leurs nombres: ces sommes sont l'une à l'autre comme les avantages des joueurs réciproquement ; de sorte que si la somme qu'ils jouent est égale à la somme des nombres de toutes les cellules de la base, il en appartiendra à chacun ce qui est contenu en autant de cellules qu'il manque de parties à l'autre; et s'ils jouent une autre somme, il leur en appartiendra à proportion.

Par exemple, qu'il y ait deux joueurs, au premier desquels il manque deux parties, et à

l'autre quatre : il faut trouver le parti.

Soient ajoutés ces deux nombres 2 et 4, et soit leur somme 6; soit prise la sixième base du de acithmétique P&, dans laquelle il y a par conséquent six cellules P, M, F,  $\omega$ , S, S. Soient prises autant de cellules à commencer par la première P, qu'il manque de parties au premier joueur, c'est-à-dire, les deux premières P, M; donc il en reste autant que de parties à l'autre, c'est-à-dire, quatre, F,  $\omega$ , S,  $\delta$ : je dis que l'avantage du premier est à l'avantage du second, comme  $F + \omega + S + \delta$  à P + M, c'est-à-dire, que si la somme qui se joue est égale à  $P + M + F + \omega + S + \delta$ , il en appartient à celui à qui il manque deux parties la somme des quatre cellules  $\delta + S + \omega + F$ ; et à celui à qui il manque quatre parties, la somme des deux cellules P + M: et s'ils jouent une autre somme, il leur en appartient à proportion.

Et pour le dire généralement, quelque somme qu'ils jouent, il en appartient au premier une portion exprimée par cette fraction . . . .

 $\frac{F+\omega+S+\delta}{P+M+F+\omega+S+\delta}$  dont le numérateur est la somme des quatre cellules de l'autre, et le dénominateur la somme de toutes les cellules; et à l'autre une portion exprimée par cette fraction,

 $\frac{P+M}{P+M+F+\omega+S+\delta}$  dont le numérateur est la somme des deux cellules de l'autre, et le dénominateur la même somme de toutes les cellules.

Et s'il manque une partie à l'un, et cinq à l'autre, il appartient au premier la somme des

cinq premières cellules  $P+M+F+\omega+S$ , et à l'autre la somme de la cellule s.

Et s'il manque six parties à l'un, et deux à l'autre, le parti s'en trouvera dans la huitième base, dans laquelle les six premières cellules contiennent ce qui appartient à celui à qui il manque deux parties, et les deux autres, ce qui appartient à celui à qui il en manque six; et ainsi à l'infini.

Quoique cette proposition ait une infinité de cas, je la démontrerai néanmoins en peu de mots par le moyen de deux lemmes.

Le premier, que la seconde base contient les partis des joueurs, auxquels il manque deux parties en tout. Le deuxième, que si une base quelconque contient les partis de ceux auxquels il manque autant de parties qu'elle a de cellules, la base suivante sera de mème, c'est-à-dire, qu'elle contiendra aussi les partis des joueurs auxquels il manque autant de parties qu'elle a de cellules.

D'où je conclus, en un mot, que toutes les bases du triangle arithmétique ont cette propriété: car la seconde l'a par le premier lemme; donc par le second lemme, la troisième l'a aussi, et par conséquent la quatrième; et ainsi à l'infini. Ce qu'il falloit démontrer.

Il faut donc seulement démontrer ces deux lemmes.

Le premier est évident de lui-même; car s'il manque une partie à l'un et une à l'autre, il est 44 USAGE DU TRIANGLE ARITHMÉTIQUE évident que leurs conditions sont comme  $\varphi$  à  $\sigma$ , c'est-à-dire, comme 1 à 1, et qu'il appartient à chacun cette fraction,  $\frac{\sigma}{\varphi + \sigma}$  qui est  $\frac{1}{2}$ .

Le deuxième se démontrera de cette sorte.

Si une base quelconque comme la quatrième D a contient les partis de ceux à qui il manque quatre parties, c'est-à-dire, que s'il manque une partie au premier, et trois au second, la portion qui appartient au premier sur la somme qui se joue, soit celle qui est exprimée par cette fraction  $\frac{D+B+\theta}{D+B+\theta+\lambda}$  qui a pour dénominateur la somme des cellules de cette base, et pour numérateur ses trois premières; et que s'il manque deux parties à l'un, et deux à l'autre, la fraction qui appartient au premier soit  $\frac{D+B}{D+B+\theta+\lambda}$ ; et que s'il manque trois parties au premier, et une à l'autre, la fraction du premier soit  $\frac{D}{D+B+\theta+\lambda}$ , etc. Je dis que la cinquième base contient aussi les partis de ceux auxquels il manque cinq parties; et que s'il manque, par exemple, deux parties au premier, et trois à l'autre, la portion qui appartient au premier sur la somme qui se joue, est expri-

mée par cette fraction,  $\frac{H+E+C}{H+E+C+R+\mu}$ 

Car pour savoir ce qui appartient à deux



joueurs à chacun desquels il manque quelques parties, il faut prendre la fraction qui appartiendroit au premier en cas de gain, et celle qui lui appartiendroit en cas de perte, les mettre à même dénomination, si elles n'y sont pas, et en former une fraction, dont le numérateur soit la somme des deux autres, et le dénominateur double de l'autre, par le lemme précédent.

Examinons donc les fractions qui appartiendroient à notre premier joueur en cas de gain et de perte.

Si le premier à qui il manque deux parties gagne celle qu'ils vont jouer, il ne lui manquera plus qu'une partie, et à l'autre, toujours trois; donc il leur manque quatre parties en tout; donc, par l'hypothèse, leur parti se trouve en la base quatrième, et il appartiendra au pre-

mier cette fraction 
$$\frac{D+B+\theta}{D+B+\theta+\lambda}$$
.

Si au contraire le premier perd, il lui manquera toujours deux parties, et deux seulement à l'autre; donc par l'hypothèse la fraction du

premier sera 
$$\frac{D+B}{D+B+\theta+\lambda}$$
. Donc en cas de parti

il appartiendra au premier cette fraction . . . . D+B+9+D+B; c'est-à-dire, H+E+C

$$2D + 2B + 2\theta + 2\lambda$$
; c'est-à-dire,  $\overline{H + E + C + R + \mu}$ .  
Ce qu'il falloit démontrer.

Ainsi cela se démontre en toutes les autres

bases sans aucune différence, parce que le fondement de cette preuve est qu'une base est toujours double de sa précédente par la septième conséquence, et que, par la dixième conséquence, tant de cellules qu'on voudra d'une même base sont égales à autant de la base précédente (qui est toujours le dénominateur de la fraction en cas de gain) plus encore aux mêmes cellules, excepté une (qui est le numérateur de la fraction en cas de perte); ce qui étant vrai généralement partout, la démonstration sera toujours sans obstacle et universelle.

#### PROBLÈME II. PROPOSITION II.

Étant proposés deux joueurs qui jouent chacun une même somme en un certain nombre de parties proposé, trouver dans le triangle arithmétique la valeur de la dernière partie sur l'argent du perdant?

Par exemple, que deux joueurs jouent chacun 3 pistoles en quatre parties : on demande la valeur de la dernière partie sur les 3 pistoles du perdant.

Soit prise la fraction, qui a l'unité pour numérateur, et pour dénominateur la somme des cellules de la base quatrième, puisqu'on joue en quatre parties: je dis que cette fraction est la valeur de la dernière partie sur la mise du perdant.

Car, si deux joueurs jouant en quatre par-

ties, l'un en a trois à point, et qu'ainsi il en manque une au premier, et quatre à l'autre, il a été démontré que ce qui appartient au premier pour le gain qu'il a fait de ses trois premières parties, est exprimé par cette fraction,

H+E+C+R  $H+E+C+R+\mu$ , qui a pour dénominateur la somme des cellules de la cinquième base, et pour numérateur ses quatre premières cellules; donc, il ne reste sur la somme totale des deux

 $\frac{\mu}{H+E+C+R+\mu}, \frac{\text{c'est-à-dire}}{\text{c'est-à-dire}}, \frac{\text{l'unit\'e}}{2D+2B+2\theta+2\lambda}.$ 

Or, puisque la somme totale des mises est  ${}^2D + {}^2B + {}^2\theta + {}^2\lambda$ , la somme de chaque mise est  $D + B + \theta + \lambda$ ; donc la valeur de la dernière partie sur la seule mise du perdant est cette

fraction,  $\frac{1}{D+B+\theta+\lambda}$ , double de la précédente,

et laquelle a pour numérateur l'unité, et pour dénominateur la somme des cellules de la quatrième base. Ce qu'il falloit démontrer?

PROBLEME III. PROPOSITION III.

Étant proposés deux joueurs qui jouent chacun

une même somme en un certain nombre de parties donné, trouver dans le triangle arithmétique la valeur de la première partie sur la mise du perdant?

Par exemple, que deux joueurs jouent chacun 3 pistoles en quatre parties, on demande la valeur de la première sur la mise du perdant.

Soit ajouté au nombre 4 le nombre 3, moindre de l'unité, et soit la somme 7; soit prise la fraction qui ait pour dénominateur toutes les cellules de la septième base, et pour numérateur la cellule de cette base qui se rencontre dans la dividente; savoir, cette fraction, . . . . .

 $\frac{\rho}{V+Q+K+\rho+\xi+N+\zeta}$  je dis qu'elle satisfait au problème.

Car si deux joueurs jouant en quatre parties, le premier en a une à point, il en restera trois à gagner au premier, et quatre à l'autre; donc il appartient au premier sur la somme des deux mises cette fraction,  $\frac{V+Q+K+\rho}{V+Q+K+\rho+\xi+N+\zeta}$ qui a pour dénominateur toutes les cellules de la septième base, et pour numérateur ses quatre premières cellules.

Donc it lui appartient V+Q+K+p sur la somme totale des deux mises, exprimée par  $V + Q + K + \rho + \xi + N + \zeta$ ; mais cette dernière somme étant l'assemblage des deux mises, il en

49

avoit mis au jeu la moitié; savoir,  $V+Q+K+\frac{7}{5}\rho$  (car V+Q+K sont égaux à  $\zeta+N+\xi$ ).

Donc il a ½ p, c'est-à-dire,  $\omega$ , plus qu'il n'avoit en entrant au jeu; donc il a gagné sur la somme totale des deux mises une portion exprimée par

 $V+Q+K+\rho+\xi+N+\zeta$ 

Donc le gain de la première partie lui a acquis cette fraction; donc sa valeur est telle.

#### COROLLAIRE.

Donc la valeur de la première partie de deux sur la mise du perdant, est exprimée par cette fraction,  $\frac{1}{4}$ .

Car en prenant cette valeur suivant la règle qui vient d'en être donnée, il faut prendre la fraction qui a pour dénominateur les cellules de la troisième base (parce que le nombre des parties en quoi on joue est 2, et le nombre moindre de l'unité est 1, qui avec 2 fait 3), et pour numérateur la cellule de cette base qui est dans la dividente; donc on aura cette fraction,

 $\frac{1}{\Lambda + \sqrt{1 + \pi}}$ 

Or le nombre de la cellule 4 est 2, et les nombres des cellules  $A+4+\pi$ , sont, 1+2+1.

Donc on a cette fraction,  $\frac{2}{1+2+1}$  c'est-à-dire,  $\frac{1}{4}$ , c'est-à-dire  $\frac{1}{4}$ .

Donc le gain de la première partie lui a acquis cette fraction; donc sa valeur est telle. Ce qu'il falloit démontrer.

# PROBLÈME IV. PROPOSITION IV.

Étant proposés deux joueurs qui jouent chacun une même somme en un certain nombre de parties donné, trouver par le triangle arithmétique la valeur de la seconde partie sur la mise du perdant?

Soit le nombre donné des parties dans lesquelles on joue, 4; il faut trouver la valeur de la deuxième partie sur la mise du perdant.

Soit prise la valeur de la première partie par le problème précédent: je dis qu'elle est la valeur de la seconde.

Car deux joueurs jouant en quatre parties, si l'un en a deux à point, la fraction qui lui appartient est celle-ci,  $\frac{P+M+F+\omega}{P+M+F+\omega+S+\delta}$  qui a pour dénominateur la somme des cellules de la sixième base, et pour numérateur la somme des quatre premières; mais il en avoit mis au jeu cette fraction  $\frac{P+M+F}{P+M+F+\omega+S+\delta}$ , savoir, la moitié du tout. Donc il lui reste de gain cette fraction,  $\frac{\omega}{P+M+F+\omega+S+\delta}$ , qui est la même chose que

celle-ci  $\frac{\rho}{V+Q+K+\rho+\xi+N+\zeta}$ ; donc il a gagné sur la moitié de la somme entière, c'est-à-dire, sur la mise du perdant, cette fraction . . . . . .

$$\frac{2 \rho}{V + Q + K + \rho + \xi + N + \zeta}$$
, double de la précédente.

Donc le gain des deux premières parties lui a acquis cette fraction sur l'argent du perdant, qui est le double de ce que la première partie lui avoit acquis par la précédente; donc la seconde partie lui en a autant acquis que la première.

#### CONCLUSION.

On peut aisément conclure, par le rapport qu'il y a du triangle arithmétique aux partis qui doivent se faire entre deux joueurs, que les proportions des cellules qui ont été données dans le Traité du Triangle, ont des conséquences qui s'étendent à la valeur des partis, qui sont bien aisées à tirer, et dont j'ai fait un petit discours en traitant des partis, qui donne l'intelligence et le moyen de les étendre plus avant.

# USAGE

# DU TRIANGLE ARITHMÉTIQUE,

POUR TROUVER LES PUISSANCES DES BINOMES ET APOTOMES.

S'il est proposé de trouver la puissance quelconque, comme le quatrième degré d'un binome, dont le premier nombre soit A, l'autre l'unité, c'est-à-dire, qu'il faille trouver le carré carré de A+1; il faut prendre dans le triangle arithmétique la base cinquième, savoir, celle dont l'exposant 5 est plus grand de l'unité que 4, exposant de l'ordre proposé : les cellules de cette cinquième base sont, 1, 4, 6, 4, 1, dont il faut prendre le premier nombre 1 pour coefficient de A au degré proposé, c'est-h-dire, de A4: ensuite il faut prendre le second nombre de la base, qui est 4, pour coefficient de A au degré prochainement inférieur, c'est-à-dire, de A3, et prendre le nombre suivant de la base, savoir, 6. pour coefficient de A au degré inférieur, savoir, Aª, et le nombre suivant de la base, savoir, 4, pour coefficient de A au degré inférieur, savoir, A racine, et prendre le dernier nombre de la base i pour nombre absolu : et ainsi on aura 1A<sup>4</sup>+4A<sup>3</sup>+6A<sup>2</sup>+4A+1, qui sera la puissance carré carrée du binome A+1. De sorte que si A

| (qui représente tout nombre) est l'unité, et                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| qu'ainsi le binome A+1 soit le binaire, cette                               |
| puissance $1A^4 + 4A^3 + 6A^2 + 4A^2 + 1$                                   |
| sera maintenant $1 \cdot 1^4 + 4 \cdot 1^3 + 6 \cdot 1^2 + 4 \cdot 1 + 1$ . |
| C'est-à-dire, une fois le carré carré de l'unité A,                         |
| c'est-à-dire 1                                                              |
| Quatre fois le cube de 1, c'est-à-dire 4                                    |
| Six fois le carré de 1, c'est-à-dire 6                                      |
| Quatre fois l'unité, c'est-à-dire 4                                         |
| Plus l'unité                                                                |
| qui ajoutés font                                                            |
|                                                                             |

Et en effet le carré carré de 2 est 16.

Si A est un autre nombre, comme 4, et partant que le binome A+1 soit 5, alors son carré carré sera toujours suivant cette méthode, 1 A<sup>4</sup> +4A<sup>4</sup>+6A<sup>4</sup>+4A+1, qui signifie maintenant 1.4<sup>4</sup>+4.4<sup>4</sup>+6.4<sup>4</sup>+4.4+1.

 C'est-à-dire, une fois le carré carré de 4, savoir
 256

 Quatre fois le cube de 4, savoir
 256

 Six fois le carré de 4
 96

 Quatre fois la racine 4
 16

 Plus l'unité
 1

 dont la somme
 625

 fait le carré carré de 5 : et en effet le carré carré de 5 est 625. Et ainsi des autres exemples.

Si on veut trouver le même degré du binome A+2, il faut prendre de même 1A<sup>4</sup>+4A<sup>4</sup>+6A<sup>2</sup>+4A+1, et ensuite écrire ces quatre nombres 2, 4, 8, 16, qui sont les quatre premiers de-

| 54 USAGE DU TRIANGLE ARITHMÉTIQUE                                  |
|--------------------------------------------------------------------|
| grés de 2, sous les nombres 4,6,4,1, c'est-à-                      |
| dire, sous chacun des nombres de la base, en                       |
| laissant le premier : en cette sorte                               |
| $1A^{+} + 4A' + 6A' + 4A' + 1$                                     |
| 2 4 8 16                                                           |
| et multiplier les nombres qui se répondent l'un                    |
| par l'autre                                                        |
| $1A^4 + 4A^7 + 6A^7 + 4A^7 + 1$                                    |
| 2 4 8 16                                                           |
| en cette sorte                                                     |
| $1A^4 + 8A^7 + 24A^4 + 32A^7 + 16$                                 |
| Et ainsi on aura le carré carré du binome A+2;                     |
| de sorte que si A est l'unité, ce carré carré sera tel.            |
| Une fois le carré carré de l'unité A                               |
| Huit fois le cube de l'unité 8                                     |
| Vingt-quatre fois le carré de 1 24                                 |
| Trente-deux fois 1 32                                              |
| Plus le carré carré de 2 16                                        |
| dont la somme81                                                    |
| sera le carré carré de 3 : et en effet 81 est le carré carré de 3. |
| Et si A est 2, alors A+2 sera 4, et son carré                      |
| carré sera                                                         |
| Une fois le carré carré de A ou de 2, savoir 16                    |
| 8. 2'                                                              |
| 24. 2 96                                                           |
| 32. 2 64                                                           |
| Plus le carré carré de 2 16                                        |
| dont la somme                                                      |
| sera le carré carré de 4.                                          |
|                                                                    |

Et ainsi à l'infini.

Si au lieu du carré carré on veut le carré cube, ou le cinquième degré, il faut prendre la base sixième, et en user comme j'ai dit de la cinquième; et ainsi de tous les autres degrés.

On trouvera de même les puissances des apotomes A—1,A—2, etc. La méthode en est toute semblable, et ne diffère qu'aux signes, car les signes de + et de — se suivent toujours alternativement, et le signe de + est toujours le premier.

Ainsi le carré carré de A-1 se trouvera de cette sorte. Le carré carré de A+1 est par la règle précédente 1A<sup>4</sup>+4A<sup>3</sup>+6A<sup>4</sup>+4A+1. Donc en changeant les signes comme j'ai dit, on aura 1A<sup>4</sup>-4A<sup>3</sup>+6A<sup>4</sup>-4A+1.

Ainsi le cube de A-2 se trouvera de même.

Car le cube de A+2 par la règle précédente est A'+6A'+12A+8.

Donc le cube de A-2 se trouvera en changeant les signes A'-6A'+12A-8.

Et ainsi à l'infini.

Je ne donne point la démonstration de tout cela, parce que d'autres en ont déjà traité, comme Hérigogne (\*), outre que la chose est évidente d'elle-mème.

# TRAITÉ DES ORDRES NUMÉRIQUES.

Je présuppose qu'on a vu le Traité du Triangle arithmétique, et son usage pour les ordres numériques; autrement j'y renvoie ceux qui veulent voir ce discours, qui en est proprement une suite. J'y ai donné la définition des ordres numériques, et je ne la répéterai pas. J'y ai montré aussi que le triangle arithmétique n'est autre chose que la table des ordres numériques;

<sup>(\*)</sup> Hérigogne, mathématicien du siècle passé, publia pour la première fois, en 1635, un Cours de Mathématiques, latin et françois, en cinq volumes in-8°.; et pour la seconde fois, en 1644, le même ouvrage en sept volumes J'ai sous la main la seconde édition. Dans le Traité d'Algèbre (Chap. V, page 31), l'auteur détermine immédiatement par le calcul, ou par des multiplications effectives, le carré, le cube, etc., d'un binome tel que a + b ou a - b. On voit ici que Pascal trouve, au moyen de son triangle arithmétique, les coefficients des différents termes d'un binome élevé à une puissance quelconque entière et positive.

TRAITÉ DES ORDRES NUMÉRIQUES. ensuite de quoi il est évident que toutes les propriétés qui ont été données dans le triangle arithmétique entre les cellules ou entre les rangs, conviennent aux ordres numériques : de sorte que si peu qu'on ait l'art d'appliquer les propriétés des uns aux autres, il n'y a point de proposition dans le Traité du Triangle qui n'ait ses conséquences touchant les divers ordres: et cela est tout ensemble', et si facile, et si abondant, que je suis fort éloigné de vouloir tout donner expressément; j'aimerois mieux laisser tout à faire, puisque la chose est si aisée; mais pour me tenir entre ces deux extrémités, j'en donnerai seulement quelques exemples, qui ouvriront le moyen de trouver tous les autres.

Par exemple: de ce qui a été dit dans une des conséquences du Traité du Triangle, que chaque cellule égale celle qui la précède dans son rang parallèle, plus celle qui la précède dans son rang perpendiculaire, j'en forme cette proposition touchant les ordres numériques.

# PROPOSITION PREMIÈRE.

mbre de quelque ordre que ce soit, égale récède dans son ordre, plus son cocédent: et par conséquent, le, des pyramidaux égale le quatrième triangume triangulo-triangulaire égale le quatrième triangulo-triangulaire, plus le cinquième pyramidal, etc.

Autre exemple: de ce qui a été montré dans le triangle, que chaque cellule, comme F, égale  $E+B+4+\sigma$ , c'est-à-dire, celle qui la précède dans son rang parallèle, plus toutes celles qui précèdent cette précédente dans son rang perpendiculaire, je forme cette proposition.

## PROPOSITION II.

Un nombre, de quelque ordre que ce soit, égale tous ceux tant de son ordre que de tous les précédents, dont la racine est moindre de l'unité que la sienne; et partant le quatrième des pyramidaux, par exemple, égale le troisième des pyramidaux, plus le troisième des triangulaires, plus le troisième des naturels, plus le troisième des unités, c'est-àdire, l'unité.

D'où on peut maintenant tirer d'autres conséquences, comme celle-ci, que je donne pour ouvrir le chemin à d'autres pareilles.

#### PROPOSITION III.

Chaque nombre, de quelque cellule que ce soit, est composé d'autant de nombres qu'il y a d'ordres depuis le sien jusqu'au premier inclusivement, chacun desquels nombres est de chacun de ces ordres · ainsi un triangulo-triangulaire est composé d'un autre triangulo-triangulaire, d'un pyramidal, d'un triangulaire, d'un naturel et de l'unité.

Et si on veut en faire un problème, il pourra s'énoncer ainsi.

#### PROPOSITION IV. PROBLÈME.

Étant donné un nombre d'un ordre quelconque, trouver un nombre dans chacun des ordres depuis le premier jusqu'au sien inclusivement, dont la somme égale le nombre donné.

La solution en est facile : il faut prendre dans tous ces ordres les nombres dont la racine est moindre de l'unité que celle du nombre donné.

Autre exemple: de ce que les cellules correspondantes sont égales entre elles, il se conclut:

#### PROPOSITION V.

Que deux nombres de différents ordres sont égaux entre eux, si la racine de l'un est le même nombre que l'exposant de l'ordre de l'autre : et partant, le troisième pyramidal est égal au quatrième triangulaire : le cinquième du huitième ordre est le même que le huitième du cinquième ordre, etc.

On n'auroit jamais achevé : par exemple :

#### PROPOSITION VI.

Tous les quatrièmes nombres de tous les ordres sont les mêmes que tous les nombres du quatrième ordre, etc.

Parce que les rangs parallèles et perpendiculaires qui ont un même exposant, sont composés de cellules toutes pareilles. Par cette méthode, on trouvera un rapport admirable en tout le reste, comme celui-ci:

#### PROPOSITION VII.

Un nombre, de quelque ordre que ce soit, est au prochainement plus grand dans le même ordre, comme la racine du moindre est à cette même racine jointe à l'exposant de l'ordre, moins l'unité.

Ce qui s'ensuit de la quatorzième conséquence du triangle, où il est montré que chaque cellule est à celle qui la précède dans son rang parallèle, comme l'exposant de la base de cette précédente à l'exposant de son rang perpendiculaire. Et afin de ne rien cacher de la manière dont se tirent ces correspondances, j'en montrerai le rapport à découvert : il est un peu plus difficile ici que tantôt, parce qu'on ne voit point de rapport de la base des triangles avec les ordres des nombres; mais voici le moyen de le trouver. Au lieu de l'exposant de la base dont j'ai parlé dans cette quatorzième conséquence, il faut substituer l'exposant du rang parallèle, plus l'exposant du rang perpendiculaire moins l'unité: ce qui produit le même nombre, et avec cet avantage, qu'on connoît le rapport qu'il y a de ces exposants avec les ordres numériques : car on sait qu'en ce nouveau langage, il faut dire, l'exposant de l'ordre, plus la racine, moins l'unité. Je dis tout ceci, afin de faire toucher la méthode pour faire et pour faciliter ces réductions. Ainsi on trouvera que

## PROPOSITION VIII.

Un nombre, de quelque ordre que ce soit, est

à son coradical, de l'ordre suivant, comme l'exposant de l'ordre du moindre est à ce même exposant joint à leur racine commune moins l'unité.

C'est la treizième conséquence du triangle : ainsi on trouvera encore que

# PROPOSITION IX.

Un nombre, de quelque ordre que ce soit, est à celui de l'ordre précédent, dont la racine est plus grande de l'unité que la sienne, comme la racine du premier à l'exposant de l'ordre du second.

Ce n'est que la même chose que la douzième conséquence du triangle arithmétique. J'en laisse beaucoup d'autres, chacune desquelles, aussibien que de celles que je viens de donner, peut encore être augmentée de beaucoup par de différentes énonciations: car au lieu d'exprimer ces proportions comme j'ai fait, en disant qu'un nombre est à un autre comme un troisième à un quatrième, ne peut-on pas dire que le rectangle des extrémes est égal à celui des moyens? et ainsi multiplier les propositions, et non sans utilité; car étant regardées d'un autre côté, elles donnent d'autres ouvertures. Par exemple, si on veut tourner autrement cette dernière proposition, on peut l'énoncer ainsi:

#### PROPOSITION X.

Un nombre, de quelque ordre que ce soit, étant multiplié par la racine précédente, égale l'exposant

de son ordre multiplié par le nombre de l'ordre suivant procédant de cette racine.

Et parce que, quand quatre nombres sont proportionnels, le rectangle des extrêmes ou des moyens étant divisé par un des deux autres, donne pour quotient le dernier, on peut dire aussi:

#### PROPOSITION XI.

Un nombre, de quelque ordre que ce soit, étant multiplié par la racine précédente, et divisé par l'exposant de son ordre, donne pour quotient le nombre de l'ordre suivant qui procède de cette racine.

Les manières de tourner une même chose sont infinies: en voici un illustre exemple, et bien glorieux pour moi. Cette même proposition que je viens de rouler en plusieurs sortes, est tombée dans la pensée de notre cèlèbre conseiller de Toulouse, M. de Fermat; et, ce qui est admirable, sans qu'il m'en eût donné la moindre lumière, ni moi à lui, il écrivoit dans sa province ce que j'inventois à Paris, heure pour heure, comme nos lettres écrites et reçues en même temps le témoignent. Heureux d'avoir concouru en cette occasion, comme j'ai fait encore en d'autres d'une manière tout-à-fait étrange, avec un homme si grand et si admirable, et qui dans toutes les recherches de la plus sublime géométrie, est dans le plus haut degré d'excellence, comme ses ouvrages, que nos longues prières

ont enfin obtenus de lui, le feront bientôt voir à tous les géomètres de l'Europe, qui les attendent! La manière dont il a pris cette même proposition est telle.

En la progression naturelle qui commence par l'unité, un nombre quelconque étant mené dans le prochainement plus grand, produit le double de son triangle.

Le même nombre étant mené dans le triangle du prochainement plus grand, produit le triple de sa pyramide.

Le même nombre mené dans la pyramide du prochainement plus grand, produit le quadruple de son triangulo-triangulaire; et ainsi à l'infini, par une méthode générale et uniforme.

Voilà comment on peut varier les énonciations. Ce que je montre en cette proposition s'entendant de toutes les autres, je ne m'arrêterai plus à cette manière accommodante de traiter les choses, laissant à chacun d'exercer son génie en ces recherches où doit consister toute l'étude des géomètres: car si on ne sait pas tourner les propositions à tous sens, et qu'on ne se serve que du premier biais qu'on a envisagé, on n'ira jamais bien loin: ce sont ces diverses routes qui ouvrent les conséquences nouvelles, et qui, par des énonciations assorties au sujet, lient des propositions qui sembloient n'avoir aucun rapport dans les termes où elles étoient conçues d'abord. Je continuerai donc ce

64 TRAITÉ DES ORDRES NUMÉRIQUES. sujet en la manière dont on a accoutumé de traiter la géométrie, et ce que j'en dirai sera comme un nouveau Traité des ordres numériques; et même je le donnerai en latin, parce qu'il se rencontre que je l'ai écrit ainsi en l'inventant.

# DE NUMERICIS ORDINIBUS TRACTATUS.

Trianguli arithmetici tractatum, ipsiusque circa numericos ordines usum, supponit tractatus iste, ut et plerique è sequentibus: huc ergo mittitur lector horum cupidus; ibi noscet quid sint ordines numerici, nempe, unitates, numeri naturales, trianguli, pyramides, triangulo-trianguli, etc. Quæ cùm perlegerit, facilè hæc assequetur.

Hic propriè ostenditur connexio inter numerum cujusvis ordinis cum suâ radice et exponente sui ordinis, quæ talis est, ut ex his tribus, datis duobus quibuslibet, tertius inveniatur. Verbi gratiâ, datâ radice et exponente ordinis, numerus ipse datur; sic dato numero et sui ordinis exponente, radix elicitur; necnon ex dato numero et radice, exponens ordinis invenitur: hæc constituunt tria priora problemata, quartum de summâ ordinum agit.

# DE NUMERICORUM ORDINUM COMPOSITIONE

# PROBLEMA PRIMUM.

D<sub>AT18</sub> numeri cujuslibet radice et exponente ordinis componere numerum?

Productus numerorum qui præcedunt radicem, dividat productum totidem numerorum quorum primus sit exponens ordinis : quotiens erit quæsitus numerus.

Propositum sit invenire numerum ordinis, verbi gratia, tertii, radicis verò quintæ.

Productus numerorum 1, 2, 3, 4, qui præcedunt radicem 5, nempe 24, dividat productum totidem numerorum continuorum 3, 4, 5, 6, quorum primus sit exponens ordinis 3, nempe 360: quotiens 15, est numerus quæsitus.

Nec difficilis demonstratio: eâdem enim prorsus constructione, inventa est, ad finem tractatùs trianguli arithmetici, cellula quintæ seriei perpendicularis, tertiæ verò seriei parallelæ; cujus cellulæ numerus, idem est ac numerus quintus ordinis tertii, qui quæritur.

Potest autem et sic resolvi idem problema.

Productus numerorum qui præcedunt exponentem ordinis, dividat productum totidem

numerorum continuorum quorum primus sit radix: quotiens est quæsitus.

Sic in proposito exemplo, productus numerorum 1, 2, qui præcedunt exponentem ordinis 3, nempe 2, dividat productum totidem numerorum 5, 6, quorum primus sit radix 5, nempe 30: quotiens 15 est numerus quæsitus.

Nec differt hæc constructio à præcedente, nisi in hoc solo, quòd in altera idem fit de radice, quod fit in altera de exponente ordinis: perinde ac si idem esset invenire, quintum numerum ordinis tertii, ac tertium numerum ordinis quinti; quod quidem verum esse jam ostendimus.

Hinc autem obiter colligere possumus arcanum numericum; cum enim ambo illi quotientes 15 sint iidem, constat divisores esse inter se ut dividendos. Animadvertemus itaque:

Si sint duo quilibet numeri, productus omnium numerorum primum ex ambobus propositis præcedentium, est ad productum totidem numerorum quorum primus est secundus ex his ambobus, ut productus ex omnibus qui præcedunt secundum ex illis ambobus, ad productum totidem numerorum continuorum quorum primus est primus ex iis ambobus propositis.

Hæc qui prosequeretur et demonstraret, novi fortassis tractatûs materiam reperiret : nunc autem quia extra rem nostram sunt sic pergimus.

# DE NUMERICORUM ORDINUM RESOLUTIONE:

## PROBLEMA II.

Dato numero, ac exponente sui ordinis, invenire radicem?

Potest autem et sic enuntiari.

Dato quolibet numero, invenire radicem maximi numeri ordinis numerici cujuslibet propositi, qui in dato numero contineatur?

Sit datus numerus quilibet, verbi gratia, 58, ordo verò numericus quicunque propositus, verbi gratia, sextus. Oportet igitur invenire radicem sexti ordinis numeri 58.

| Exhibeatur       | ex et continuò | Exponatur ex al-   | - |
|------------------|----------------|--------------------|---|
| una parte expone | ens            | terâ parte numerus | Š |
| ordinis          | 6              | datus 58           | 3 |

Multiplicetur is-et continuò Multiplicetur ipte productus per se productus per proximè sequentem proximè sequentem multiplicatorem 8, multiplicatorem 3, Et sic in infinitum, donec ultimus productus exponentis 6, nempe 3024, major evadat quàm ultimus productus numeri dati nempe 1392; et tunc absoluta est operatio: ultimus enim multiplicator dati numeri, nempe 4, est radix quæ quærebatur.

Igitur dico numerum sexti ordinis cujus radix est 4, nempe 56, maximum esse ejus ordinis qui in numero dato contineatur, seu dico numerum sexti ordinis cujus radix est 4, nempe 56, non esse majorem dato numero 58; numerum verò ejusdem ordinis proximè majorem seu cujus radix est 5, nempe 126, esse majorem numero dato 58.

Etenim productus ille ultimus numeri dati, nempe 1392, factus est ex numero dato 58, multiplicato per productum numerorum 1, 2, 3, 4, nempe 24; productus verò præcedens hunc ultimum, nempe 348, factus est ex numero dato 58, multiplicato per productum numerorum 1, 2, 3, nempe 6.

Ergo productus numerorum 6,7,8, non est major producto numerorum 1,2,3, multiplicato per 58. Productus verò numerorum 6, 7, 8, 9, est major producto numerorum 1, 2, 3, 4, multiplicato per 58, ex constructione.

Jam numerus ordinis sexti cujus radix est 4, nempe 56, multiplicatus per numeros 1, 2, 3, æquatur producto numerorum 6, 7, 8, ex demonstratis in Tractatu de ordinibus numericis.

Sed productus numerorum 6, 7, 8, non est major ex ostensis, producto numerorum 1, 2, 3, multiplicato per datum 58; igitur productus numerorum 1, 2, 3, multiplicatus per 56, non est major quàm idem productus numerorum 1, 2, 3, multiplicatus per datum 58. Igitur 56 non est major quàm 58.

Jam sit 126, numerus ordinis sexti cujus radix est 5. Igitur ipse 126, multiplicatus per productum numerorum 1, 2, 3, 4, æquatur producto numerorum 6, 7, 8, 9, ex Tractatu de ordinibus numericis. Sed productus ille numerorum 6, 7, 8, 9, est major quàm numerus datus 58 multiplicatus per productum numerorum 1, 2, 3, 4, ex ostensis. Igitur, numerus 126, multiplicatus per productum numerorum 1, 2, 3, 4, est major quàm numerus datus 58 multiplicatus per eundem productum numerorum 1, 2, 3, 4. Igitur numerus 126 est major quàm numerus datus 58.

Ergo numerus 56 sexti ordinis cujus radix est 4, non est major qu'am numerus datus; numerus verò 126, ejusdem ordinis cujus radix 5 est proximè major, major est qu'am datus numerus.

Ergo ipse numerus 56, maximus est ejus ordinis qui in dato contineatur, et ejus radix 4 inventa est. Q. E. F. E. D.

# DE NUMERICORUM ORDINUM RESOLUTIONE:

PROBLEMA III.

 $m{D}_{ATO}$  quolibet numero, et ejus radice, invenire ordinis exponentem?

Non differt hoc problema à præcedente; radix enim, et exponens ordinis, reciproce convertuntur, ita ut dato numero, verbi gratiâ, 58, et ejus radice 4, reperietur exponens sui ordinis 6, eâdem methodo, ac si dato numero ipso 58, et exponente ordinis 4, radix 6, esset invenienda; quartus enim numerus sexti ordinis idem est ac sextus quarti, ut jam demonstratum est.

# DE NUMERICORUM ORDINUM

# SUMMA:

# PROBLEMA IV.

Propositi cujuslibet ordinis numerici, tot quot imperabitur, priorum numerorum summam invenire?

Propositum sit invenire summam quinque, verbi gratiâ, priorum numerorum ordinis, verbi gratiâ sexti.

Inveniatur ex præcedente numerus quintus, (quia quinque priorum numerorum summa requiritur) ordinis septimi, nempe ejus qui propositum sextum proximè sequitur: ipse satisfaciet problemati.

Numericorum enim ordinum generatio talis est, ut numerus cujusvis ordinis, æquetur summæ eorum omnium ordinis præcedentis quorum radices non sunt suâ majores; ita ut quintus septimi ordinis, æquetur, ex naturâ et generatione ordinum, quinque prioribus numeris sexti ordinis, quod difficultate caret.

## CONCLUSIO.

Methodus quâ ordinum resolutionem expedio est generalissima: verùm ipsam diù quæsivi; quæ primò sese obtulit ea est.

Si dati numeri quærebatur radix tertii ordinis, ita procedebam. Sumatur duplum numeri propositi, istius dupli radix quadrata inveniatur: hæc quæsita est, aut saltem ea quæ unitate minor erit.

Si dati numeri quæritur radix quarti ordinis, multiplicetur numerus datus per 6, nempe per productum numerorum 1,2,3; producti inveniatur radix cubica, ipsa, aut ea quæ unitate minor est, satisfaciet.

Si dati numeri quæritur radix quinti ordinis, multiplicetur datus numerus per 24, nempe per productum numerorum 1, 2, 3, 4, productique inveniatur radix quarti gradús: ipsa unitate minuta, satisfaciet problemati.

Et ita reliquorum ordinum radices quærebam, constructione non generali, sed cuique propriâ ordini; nec tamen ideo mihi omninò displicebat : illa enim quâ resolvuntur potestates non generalior est, aliter enim extrahitur radix quadrata, aliter cubica, etc., quamvis ab eodem principio viæ illæ differentes procedant. Ut ergo nondum generalis potestatum resolutio data erat, sic et vix generalem ordinum resolutionem assequi sperabam: conatus tamen expectationem superantes eam quam tradidi præbuerunt generalissimam, et quidem amicis meis, universalium solutionum amatoribus doctissimis, gratissimam; à quibus excitatus et generalem potestatum purarum resolutionem tentare, ad instar generalis ordinum resolutionis, obtemperans quæsivi, et satis feliciter mihi contigit reperisse, ut infrà videbitur.

# DE NUMERORUM

# CONTINUORUM PRODUCTIS,

Seu de numeris qui producuntur ex multiplicatione numerorum serie naturali procedentium.

Numeri qui producuntur ex multiplicatione numerorum continuorum à nemine, quod sciam, examinati sunt. Ideo nomen eis impono nempe, producti continuorum.

Sunt autem qui ex duorum multiplicatione formantur, ut iste 20 qui ex 4 in 5 oritur, et possent dici secundæ speciei.

Sunt qui ex trium multiplicatione formantur, ut iste 120 qui ex 4 in 5 in 6 oritur et dici possent tertiæ speciei.

Sic quartæ speciei dici possent qui ex quatuor numerorum continuorum multiplicatione formantur, et sic in infinitum: ita ut, ex multitudine multiplicatorum, species nominationem exponentis sortiretur; et sic nullus esset productus primæ speciei, nullus est enim productus ex uno tantùm numero.

Primum hujus tractatuli theorema, illud est

, quod quærendo, reliqua invenimus imò

et generalem potestatum resolutionem; adeò strictà connexione sibi mutuo cohærent veritates!

# PROPOSITIO PRIMA.

Si sint duo numeri quilibet, productus omnium numerorum primum præcedentium, est ad productum totidem numerorum continuorum à secundo incipientium: ut productus omnium numerorum secundum præcedentium, ad productum totidem numerorum continuorum à primo incipientium.

Sint duo numeri quilibet 5, 8: dico productum numerorum 1, 2, 3, 4, qui præcedunt 5, nempe 24, esse ad productum totidem continuorum numerorum 8, 9, 10, 11, nempe 7920: ut productum numerorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui præcedunt, 8, nempe 5640, ad productum totidem continuorum numerorum 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, nempe 1663200.

Etenim productus numerorum 5, 6, 7, ductus in productum istorum 1, 2, 3, 4, efficit productum horum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; et idem productus numerorum 5, 6, 7, ductus in productum numerorum 8, 9, 10, 11, efficit productum horum 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; ergo, ut productus numerorum 1, 2, 3, 4, ad productum numerorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: ita productus numerorum 8, 9, 10, 11, ad productum numerorum 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Q. E. D.

## PROPOSITIO 11.

Omnis productus à quotlibet numeris continuis, est multiplex producti à totidem numeris continuis quorum primus est unitas; et quotiens est numerus figuratus.

Sit productus quilibet, à tribus, verbi gratiâ, numeris continuis 5, 6, 7, nempe 210, et productus totidem numerorum ab unitate incipientium 1, 2, 3, nempe 6: dico ipsum 210 esse multiplicem ipsius 6, et quotientem esse numerum figuratum.

Etenim ipse 6, ductus in quintum numerum ordinis quarti, nempe 35, æquatur ipsi producto ex 5, 6, 7, ex demonstratis in Tractatu de ordinibus numericis.

# PROPOSITIO III.

Omnis productus à quotlibet numeris continuis est multiplex numeri cujusdam figurati, nempe ejus cujus radix est minimus ex his numeris, exponens verò ordinis est unitate major quàm multitudo horum numerorum.

Hoc patet ex præcedente. Et unica utrique convenit demonstratio.

## MONITUM.

Ambo divisores in his duabus propositionibus ostensi, tales sunt, ut alter alterius sit quotiens. Ita ut quilibet productus à quotlibet numeris continuis, divisus per productum totidem nu-

merorum ab unitate incipientium, ut secunda propositio docet fieri posse, quotiens sit numerus figuratus in tertia propositione enuntiatus.

# PROPOSITIO IV.

Omnis productus à quotlibet numeris continuis ab unitate incipientibus, est muliplex producti à quotlibet numeris continuis etiam ab unitate incipientibus quorum multitudo minor est.

Sint quotlibet numeri continui ab unitate 1, 2, 3, 4, 5, quorum productus 120, quotlibet autem ex ipsis ab unitate incipientes 1, 2, 3, quorum productus 6: dico 120 esse multiplicem 6.

Etenim productus numerorum 1, 2, 3, 4, 5, fit ex producto numerorum 1, 2, 3, multiplicato per productum numerorum 4 5.

#### PROPOSITIO V.

Omnis productus à quotlibet numeris continuis est multiplex producti à quotlibet numeris continuis ab unitate incipientibus quorum multitudo minor est.

Etenim productus continuorum quorumlibet est multiplex totidem continuorum ab unitate incipientium ex secundá; sed ex quartá productus continuorum ab unitate est multiplex producti continuorum ab unitate quorum multitudo minor est. Ergo, etc.

#### PROPOSITIO VI.

Productus quotlibet continuorum, est ad productum totidem proximè majorum, ut minimus multiplicatorum ad maximum.

Sint quotlibet numeri 4, 5, 6, 7, quorum productus 840; et totidem proximè majores 5, 6, 7, 8, quorum productus 1680: dico 840 esse ad 1680, ut 4 ad 8.

Etenim productus numerorum 4, 5, 6, 7, est factus ex producto continuorum 5, 6, 7, multiplicato per 4; productus verò continuorum 5, 6, 7, 8, factus est ex eodem producto continuorum 5, 6, 7, multiplicato per 8. Ergo, etc.

# PROPOSITIO VII.

Minimus productus continuorum cujuslibet speciei, ille est cujus multiplicatores ab unitate incipiunt.

Verbi gratia, minimus productus ex quatuor continuis factus, ille est qui producitur ex quatuor his continuis 1,2,3,4, qui quidem multiplicatores 1,2,3,4, ab unitate incipiunt. Hoc ex se et ex præcedentibus patet.

# PRODUCTA

# CONTINUORUM RESOLVERE,

Seu resolutio numerorum qui ex numeris progressione naturali procedentibus producuntur.

### PROBLEMA.

**D**<sub>ATO</sub> quocunque numero, invenire tot quot imperabitur, numeros continuos ex quorum multiplicatione factus numerus, sit maximus ejus speciei qui in dato numero contineatur?

Oportet autem datum numerum non esse minorem producto totidem numerorum ab unitate continuorum.

Datus sit numerus, verbi gratià, 4335, oporteatque reperire, verbi gratià, quatuor numeros continuos ex quorum multiplicatione factus numerus sit maximus qui in dato 4335 contineatur, eorum omnium qui producuntur ex multiplicatione quatuor numerorum continuorum:

Sumanturab unitate tot numeri continui quot sunt numeri inveniendi, nempe quatuor in hoc exemplo, 1, 2, 3, 4, quorum per productum 24, dividatur numerus datus; sitque quotiens 180. Ipsius quotientis inveniatur radix ordinis numerici non quidem quarti, sed sequentis, nempe quinti, sitque ea 6; ipse 6 est primus numerus, secundus 7, tertius 8, quartus 9.

Dico itaque productum quatuor numerorum 6,7,8,9, esse maximum numerum qui in dato contineatur, id est: dico productum quatuor numerorum 6,7,8,9, nempe 3024, non esse majorem quam numerum datum 4335; productum verò quatuor proximè majorum numerorum 7,8,9,10, nempe 5040, esse majorem numero dato 4335.

Etenim ex demonstratis in Tractatu de ordinibus numericis, constat productum numerorum 1, 2, 3, 4, seu 24, ductum in numerum quinti ordinis cujus radix est 6, nempe 126, efficere numerum æqualem producto numerorum 6, 7, 8, 9, nempe 3024; similiter, et eundem productum numerorum 1, 2, 3, 4, nempe 24, ductum in numerum ejusdem ordinis quinti cujus radix est 7, efficere numerum æqualem producto numerorum 7, 8, 9, 10, nempe 5040.

Jam verò numerus quinti ordinis cujus radix est 6, nempe 126, cùm sit maximus ejus ordinis qui in 180 contineatur, ex constructione patet ipsum 126 non esse majorem quàm 180, numerum verò quinti ordinis cujus radix est 7, nempe 210, esse majorem quàm ipsum 180.

Cùm verò numerus 4335 divisus per 24, dederit 180, quotientem patet 180 ductum in 24, seu 4320, non esse majorem quàm 4335, sed aut æqualem esse, aut differre numero minore quàm 24.

Itaque cum sit 210 major quam 180 ex constructione, patet 210 in 24, seu 5040, majorem

esse quam 180 in 24 seu 4320, et excessum esse ad minimum 24; numerus verò datus 4335, aut non excedit ipsum 4320, aut excedit numero minore quam 24. Ergo numerus 5040, major est quam datus 4335; id est productus numerorum 7, 8, 9, 10, major est dato numero.

Jam numerus 126, non est major quam 180, ex constructione. Igitur 126 in 24, non est major quam 180 in 24; sed 180 in 24, non est major dato numero ex ostensis. Ergo 126 in 24, seu productus numerorum 6, 7, 8, 9, non est major numero dato; productus autem numerorum 7, 8, 9, 10, ipso major est. Ergo, etc. Q. E. F. E. D.

Sic ergo exprimi potest et enuntiatio, et generalis constructio.

Invenire tot quot imperabitur numeros progressione naturali continuos, ex quorum multiplicatione ortus numerus, sit maximus ejus speciei qui in dato numero contineatur?

Dividatur numerus datus, per productum totidem numerorum ab unitate serie naturali procedentium quot sunt numeri inveniendi; inventoque quotiente, assumaturipsius radix ordinis numerici cujus exponens est unitate major quam multitudo numerorum inveniendorum: ipsa radix est primus numerus, reliqui per incrementum unitatis in promptu habentur.

### MONITHM.

Hæc omnia ex naturâ rei demonstrari poterant, absque Trianguli arithmetici aut ordinum numecontinuorum productio. 81 ricorum auxilio; non tamen fugienda illa connexio mihi visa est, præsertim cum ea sit quæ lumen primum dedit. Et quod amplius est, alia demonstratio laboriosior esset, et prolixior.

# NUMERICARUM POTESTATUM GENERALIS RESOLUTIO.

Generalem numericarum potestatum resolutionem inquirenti, hæc mihi venit in mentem observatio: nihil aliud esse quærere radicem, verbi gratia, quadratam dati numeri, quàm quærere duos numeros æquetur numero dato. Sic et quærere radicem cubicam nihil aliud esse quàm quærere tres numeros æquales quorum productus sit datus, et sic de cæteris.

Itaque potestatis cujuslibet resolutio, est indagatio totidem numerorum æqualium, quot exponens potestatis continet unitates, quorum productus æquetur dato numero; protestates enim ipsæ nihil aliud sunt quam æqualium numerorum producti.

Sicut enim in præcedenti tractatu, egimus de numeris qui producuntur ex multiplicatione numerorum naturali progressione procedentium, sic et in hoc de potestatibus tractatu, agitur de numeris qui producuntur ex multiplicatione numerorum æqualium. Visum est itaque quàm proximos esse ambos hos tractatus, et nihil esse vicinius, producto ex æqualibus, quàm productum ex continuis solius unitatis incremento differentibus.

Quapropter potestatum resolutionem generalem, seu productorum ex æqualibus resolutionem, non mediocriter provectam esse censui, cum eam productorum ex continuis generalis resolutio præcesserit.

Dato enim numero, cujus radix cujusvis gradûs quæritur, verbi gratiâ, quarti, quæruntur quatuor numeri æquales quorum productus æquetur dato; si ergo inveniantur ex præcedente tractatu, quatuor continui quorum productus æquetur dato, quis non videt inventam esse radicem quæsitam, cùm ea sit unus ex his quatuor continuis? minimus enim ex his quatuor, quater sumptus et toties multiplicatus manifeste minor est producto continuorum; maximus verò ex his quatuor, quater sumptus ac toties multiplicatus, manifeste major est producto continuorum; radix ergo quæsita unus ex illis est.

Verùm latet adhuc ipsa in multitudine, reliquum est igitur ut eligatur, et discernatur quis ex continuis satisfaciat quæstioni.

Huic perquisitioni nondum forte satis incubui, crudam tamen meditationem proferam, aliàs, si digna videatur, diligentiùs elaborandam.

# POSTULATUM.

Hoc autem prænotum esse postulo; quæ sit

radix quadrata numeri 2, nempe 1; etenim 1 est radix maximi quadrati in 2 contenti. Sic et quæ sit radix cubica numeri 6, scilicet qui ex multiplicatione trium numerorum 1, 2, 3, oritur, nempe 1. Sic et quæ sit radix quarti gradûs numeri 24, scilicet qui ex multiplicatione quatuor numerorum 1, 2, 3, 4, oritur, nempe 2, et sic de cæteris gradibus. In unoquoque enim peto nosci radicem, istius gradûs, numeri qui producitur ex multiplicatione tot numerorum continuorum ab unitate quot exponens gradûs propositi continet unitates. Sic ergo in investigatione radicis, verbi gratia, decimi gradus; postulo notam esse radicem istius decimi gradûs, numeri 3628800, qui producitur ex multiplicatione decem priorum numerorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nempe 5. Et hoc uno verbo dici potest. In unoquoque gradu, postulo notam esse radicem istius gradûs minimi producti totidem continuorum quot exponens gradûs continet unitates; minimus enim productus continuorum quotlibet, ille est cujus multiplicatores ab unitate sumunt exordium.

Nec sanè molesta hæc petitio est; in unoquoque enim gradu unius tantum numeri radicem suppono, in vulgari autem methodo, multò graviùs in unoquoque gradu, novem priorum characterum, potestates exiguntur.

# Notum sit ergo:

Producti numerorum 1, 2, nempe
Producti numeror. 1, 2, 3, nempe
Producti num. 1, 2, 3, 4, nempe
2 rad. quadr. esse 1
2 rad. quadr. esse 2
4 rad. 4 grad. esse 2

Prod. num. 1, 2, 3, 4, 5, nempe 120 rad. 5 grad. esse 2 Pr. num. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nempe 720 rad. 6 grad. esse 2 Pr. n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nem. 5040 rad. 7 grad. esse 3 etc.

## PROBLEMA.

Dato quolibet numero, invenire radicem propositæ potestatis maximæ quæ in dato contineatur?

Sit datus numerus, verbi gratià, 4335, et invenienda sit radix gradûs, verbi gratià quarti maximi numeri quarti gradûs seu quadratoquadrati qui in dato numero contineatur.

Inveniantur, ex præcedente tractatu, quatuor numeri continui (quia quartus gradus proponitur, quorum productus sit maximus ejus speciei qui in 4335 contineatur sintque ipsi 6, 7, 8, 9.

Radix quæsita est unus ex his numeris. Ut verò discernatur, sic procedendum est.

Sumatur ex postulato radix quarti gradûs numeri qui producitur ex multiplicatione quatuor priorum numerorum 1, 2, 3, 4, nempe radix quadrato-quadrata numeri 24 quæ est 2; ipse 2 cum minimo continuorum inventorum 6 unitate minuto nempe 5 efficiet 7.

Hic 7 est minimus qui radix quæsita esse possit; omnes enim inferiores sunt necessariò minores radice quæsità.

Jam triangulus numeri 4, qui exponens est propositi gradûs quarti, nempe 10, dividatur per ipsum exponentem 4, sitque quotiens 2 (superfluum divisionis non curo): ipse quotiens 2, cum minimo continuorum 6 junctus, efficit 8.

Ipse 8 est maximus qui radix esse possit, omnes enim superiores sunt necessariò majores radice quæsità.

Denique constituantur in quarto gradu ipsi extremi numeri 7, 8, nempe 2401, 4096, nécnon et omnes qui inter ipsos interjecti sunt, quod ad generalem methodum dictum sit, hic enim nulli inter 7 et 8 interjacent, sed in remotissimis potestatibus quidam, quamvis perpauci, contingent.

Harum potestatum, illa quæ æqualis erit dato numero, si ita eveniat, aut saltem quæ proximè minor erit dato numero, nempe 4096, satisfaciet problemati. Radix enim 8 unde orta est, ea est quæ quæritur.

Sic ergo institui potest et enuntiatio et generalis constructio.

Invenire numerum qui in gradu proposito constitutus maximus sit ejus gradus qui in dato numero contineatur?

Inveniantur ex tractatu præcedenti tot numeri continni, quot sunt unitates in exponente gradus propositi, quorum productus sit maximus ejus speciei qui in dato numero contineatur. Et assumpto producto totidem continuorum ab unitate, inveniatur ejus radix gradus propositi; ex postulato ipsa radix jungatur cum minimo continuorum inventorum unitate minuto: hic erit minimus extremus.

86 NUMER. POTESTATUM GENERALIS RESOLUTIO.

Jam triangulus exponentis ordinis per ipsum exponentem divisus quemlibet præbeat quotientem, qui cum minimo continuorum inventorum jungatur: hic erit maximus extremus.

Ambo hi extremi ac numeri inter eos inter-

positi in gradu proposito constituantur.

Harum potestatum, ea quæ dato numero erit aut æqualis aut proximè minor satisfacit problemati; radix enim unde orta est, radix quæsita est.

Horum demonstrationem, paratam quidem, sed prolixam etsi facilem, ac magis tædiosam quàm utilem supprimimus, ad illa, quæ plus afferunt fructûs quàm laboris, vergentes.

# COMBINATIONES.

DEFINITIONES.

Combinationis nomen diverse à diversis usurpatur; dicam itaque quo sensu intelligam.

Si exponatur multitudo quavis rerum quarumlibet, ex quibus liceat aliquam multitudinem assumere, verbi gratià, si ex quatuor rebus per litteras A, B, C, D, expressis, liceat duas quasvis ad libitum assumere: singuli modi quibus possunt eligi duæ differentes ex his quatuor oblatis, vocantur hic combinationes.

Experimento igitur patebit, duas posse assumi, inter quatuor, sex modis; potest enim

assumi A et B, vel A et C, vel A et D, vel B et C, vel B et D, vel C et D.

Non constituo A et A inter modos eligendi duas, non enim essent differentes; nec constituo A et B, et deinde B et A, tanquam differentes modos, ordine enim solummodò differunt, ad ordinem autem non attendo: ita ut uno verbo dixisse poteram, combinationes hic considerari quæ nec mutato ordine procedunt.

Similiter experimento patebit, tria inter quatuor, quatuor modis assumi posse, nempe ABC, ABD, ACD, BCD.

Sic et quatuor in quatuor, unico modo assumi posse, nempe ABCD.

His igitur verbis utar:

1 in 4 combinatur 4 modis seu combinationibus. 2 in 4 combinatur 6 modis seu combinationibus. 3 in 4 combinatur 4 modis seu combinationibus. 4 in 4 combinatur 1 modo seu combinatione.

Summa autem omnium combinationum quæ fieri possunt in 4 est 15; summa enim combinationum 1 in 4, et 2 in 4, et 3 in 4, et 4 in 4, est 15.

# LEMMA PRIMUM.

Numerus quilibet non combinatur in minore. Verbi gratia, 4 non combinatur in 2.

# LEMMA IJ.

- in I combinatur I combinatione.
   in 2 combinatur 1 combinatione.
- 3 in 3 combinatur 1 combinatione.

Et sic generaliter omnis numerus semel tantùm in æquali combinatur.

## LEMMA III.

| I | in | ľ | combinatur | 1 | combinatione |
|---|----|---|------------|---|--------------|
|   | ui |   | comomuna   | 1 | comomation   |

1 in 2 combinatur 2 combinationibus.

i in 3 combinatur 3 combinationibus.

Et generaliter unitas in quovis numero toties combinatur quoties ipse continet unitatem.

# LEMMA IV.

Si sint quatuor numeri, primus ad libitum, secundus unitate major quàm primus, tertius ad libitum modò non sit minor secundo, quartus unitate major quàm tertius; multitudo combinationum primi in tertio, plus multitudine combinationum secundi in tertio, æquatur multitudini combinationum sécundi in quarto.

| Sint quatuor numeri ut dictum est:          |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Primus ad libitum, verbi gratia             | 1.  |
| Secundus unitate major nempe                |     |
| Tertius ad libitum modò non sit minor quàm  |     |
| secundus, verbi gratiâ                      | 3.  |
| Quartus unitate major quam tertius nempe.   |     |
| Dico multitudinem combinationum 1 in        |     |
| plus multitudine combinationum a in 3, sequ | ari |

multitudini combinationum 2 in 4. Quod ut paradigmate fiat evidentius:

Assumantur tres characteres, nempe B, C, D, iam verò assumantur iidem tres characteres et

Assumantur *tres* characteres, nempe B, C, D, jam verò assumantur iidem *tres* characteres et unus prætereà, A, B, C, D; deinde assumantur

combinationes unius litteræ in tribus, B, C, D, nempe B, C, D; assumantur quoque omnes combinationes duarum litterarum in tribus B, C, D, nempe BC, BD, CD; denique assumantur omnes combinationes duarum litterarum in quatuor A, B, C, D, nempe AB, AC, AD, BC, BD, CD.

Dico itaque, tot esse combinationes duarum litterarum in quatuor A, B, C, D, quot sunt duarum in tribus B, C, D, et insuper quot unius in tribus B, C, D.

Hoc manifestum est ex generatione combinationum; combinationes enim duarum in quatuor formantur, partim ex combinationibus duarum in tribus, partim ex combinationibus unius in tribus; quod ita evidens fiet.

Excombinationibus duarum in quatuor, nempe AB, AC, AD, BC, BD, CD; quædam sunt in quibus ipsa littera A usurpatur, ut istæ AB, AC, AD; quædam quæ ipsâ A carent ut istæ BC, BD, CD.

Porro, combinationes illæ BC, BD, CD, duarum in quatuor A, B, C, D, quæ ipso A carent, constant ex residuis tribus B, C, D; sunt ergo combinationes duarum in tribus B, C, D; igitur combinationes duarum in tribus B, C, D, sunt quoque combinationes duarum in quatuor A, B, C, D, nempe illæ quæ carent ipso A.

Illæ verò combinationes AB, AC, AD, duarum in quatuor A, B, C, D, in quibus A usurpatur, si ipso A spolientur, relinquent residuas litteras B, C, D, quæ sunt ex tribus litteris B, C, D, suntque combinationes unius litteræ in tribus B, C, D; igitur combinationes unius litteræ in tribus B, C, D, nempe B, C, D, ascito A, efficiunt AB, AC, AD, quæ constituunt combinationes duarum litterarum in quatuor A, B, C, D, in quibus A usurpatur.

Igitur combinationes duarum litterarum in quatuor A, B, C, D, formantur partim ex combinationibus unius in tribus B, C, D, partim ex combinationibus duarum in tribus B, C, D; quare multitudo primarum æquatur multitudini reliquarum.

Q. E. D.

Eodem prorsus modo in reliquis ostendetur exemplis; verbi gratiâ:

Tot esse combinationes numeri . . . 29 in 40. quot sunt combinationes numeri . . 29 in 39. et insuper quot sunt combin. numeri 28 in 39.

Quatuor enim numeri 28, 29, 39, 40, conditionem requisitam habent.

Sic tot sunt combinationes numeri. 16 in 56. quot sunt combinationes numeri. 16 in 55. ac insuper quot sunt comb. numeri. 15 in 55. etc.

#### LEMMA V.

In omni triangulo arithmetico summa cellularum seriei cujuslibet, æquatur multitudine combinationum exponentis seriei, in exponente trianguli.

Sit triangulus quilibet, verbi gratià, quartus GDa: dico summam cellularum seriei cujusvis,

verbi gratià, secundæ  $\varphi + \downarrow + \theta$ , æquari multitudini combinationum numeri 2, exponentis secundæ seriei, in numero 4, exponente quarti trianguli.

Sic dico summam cellularum seriei, verbi gratia, quintæ trianguli, verbi gratia, octavi, æquari multitudini combinationum numeri 5 in numero 8, etc.

Quamvis infiniti sint hujus propositionis casus, sunt enim infiniti trianguli, breviter tamen demonstrabo, positis duobus assumptis.

Primò, quod ex se patet, in primo triangulo eam proportionem contingere: summa enim cellularum unicæ suæ seriei, nempe numerus primæ cellulæ G, id est unitas, æquatur multitudini combinationum exponentis seriei, in exponente trianguli; hi enim exponentes sunt unitates; unitas verò in unitate unico modo ex Lemmate 2 hujus combinatur.

Secundò, si ea proportio in aliquo triangulo contingat; id est si summa cellularum uniuscujuscunque seriei trianguli cujusdam, æquetur multitudini combinationum exponentis seriei in exponente trianguli: dico et eandem proportionem in triangulo proximè sequenti contingere.

His assumptis, facilè ostendetur in singulis triangulis eam proportionem contingere; contingit enim in primo, ex primo assumpto; immò et manifesta quoque ipsa est in secundo triangulo; ergo ex secundo assumpto et in sequenti

triangulo contingit, quare et in sequenti et in infinitum.

Totum ergo negotium in secundi assumpti demonstratione consistit, quod ita expedietur.

Sit triangulus quilibet, verbi gratia, tertius in quo supponitur hæc proportio, id est, summam cellularum seriei primæ G+σ+π æquari multitudini combinationum numeri 1, exponentis seriei, in numero 3, exponente trianguli: summam verò cellularum secundæ seriei ¢+4 æguari multitudini combinationum numeri 2, exponentis seriei, in numero 3, exponente trianguli; summam verò cellularum tertiæ seriei, nempe cellulam A, æquari combinationibus numeri 3, exponentis seriei, in 3 exponente trianguli : dico et eandem proportionem contingere et in sequenti triangulo quarto, id est, summam cellularum, verbi gratia, secundæ seriei  $\phi + 4 + \theta$ , æquari multitudini combinationum numeri 2, exponentis seriei, in numero 4, exponente trianguli.

Etenim  $\phi + \downarrow$  æquatur multitudini combinationum numeri 2 in 3 ex hypothesi; cellula verò  $\theta$  æquatur, ex generatione trianguli arithmetici, cellulis  $G + \sigma + \pi$ ; hæ verò cellulæ æquantur ex hypothesi multitudini combinationum numeri 1 in 3. Ergo cellulæ  $\phi + \psi + \theta$  æquantur multitudini combinationum numeri 2 in 3, plus multitudine combinationum numeri 1 in 3; hæ autem multitudines æquantur, ex quarto Lemmate hujus, multitudini combinationum numeri 2 in

4. Ergo summa cellularum  $\phi + \downarrow + \theta$  æquatur multitudini combinationum numeri 2 in  $\eta$ . Q. E. D.

Idem Lemma v problematicè enuntiatum.

Datis duobus numeris inæqualibus, invenire in triangulo arithmetico quot modis minor in majore combinetur?

Propositi sint duo numeri, verbi gratià, 4 et 6, oportet reperire in triangulo arithmetico quot modis 4 combinetur in 6.

## PRIMA METHODUS.

Summa cellularum quartæ seriei sexti trianguli, satisfacit, ex præcedente, nempe cellulæ D+E+F.

Hoc est numeri 1+4+10, seu 15: ergo 4 in 6 combinatur 15 modis.

### SECUNDA METHODUS.

Cellula quinta, basis septimæ K, satisfacit; illi numeri 5, 7, sunt proximè majores his 4, 6.

Etenim illa cellula, nempe K, seu 15, æquatur summæ cellularum quartæ seriei sexti trianguli D+E+F, ex generatione.

### MONITUM.

In basi septimá sunt septem cellulæ, nempe  $V, Q, K, \rho, \xi, N, \zeta$ , ex quibus quinta assumenda est; potest autem ipsa duplici modo assumi, sunt enim duæ basis extremitates  $V\zeta$ : si ergo ab extremo V inchoaveris, erit V prima, Q se-

cunda, K tertia, p quarta,  $\xi$  quinta quæsita. Si verò à  $\zeta$  incipias, erit  $\zeta$  prima, N secunda,  $\xi$  tertia, p quarta, K quinta quæsita: sunt igitur duæ quæ possunt dici quintæ; sed quoniam ipsæ sunt æquè ab extremis remotæ, ideòque reciprocæ, sunt ipsæ eædem; quare indifferenter assumi alterutra potest, et ab alterutra basis extremitate inchoari.

#### MONITUM.

Jam satis patet, qu'am ben'e conveniant combinationes et triangulus arithmeticus, et ideò, proportiones inter series, aut inter cellulas trianguli observatas, ad combinationum rationes protendi, ut in sequentibus videre est.

# PROPOSITIO PRIMA.

Duo quilibet numeri, æquè combinantur in eo quod amborum aggregatum est.

Sint duo numeri quilibet 2, 4, quorum aggregatum 6: dico numerum 2 toties combinari in 6, quoties ipse 4 in eodem 6 combinatur, nempe singulos, modis 15.

Hoc nihil aliud est qu'am consectatio 4 trianguli arithmetici, et potest hoc uno verbo demonstrari; cellulæ enim reciprocæ sunt eædem. Si verò ampliori demonstratione egere videatur, hæc satisfaciet.

Multitudo combinationum numeri 2 in 6 æquatur ex 5 Lemmate, seriei secundæ trianguli sexti, nempe cellulis  $\varphi + \psi + \theta + R + S$ , seu cellulæ  $\xi$ ;

sic multitudo quoque combinationum numeri 4 in 6 æquatur, ex eodem, seriei quartæ trianguli sexti, nempe cellulis D+E+F; seu cellulæ K; ipsa verò K, est reciproca ipsius \( \xi\), ideòque ipsi æqualis; quare et multitudo combinationum numeri 2 in 6, æquatùr multitudini combinationum numeri 4 in 6. Q. E. D.

# COROLLARIUM.

Ergo omnis numerus toties combinatur in proxime majori, quot sunt unitates in ipso majori.

Verbi gratià, numerus 6 in 7 combinatur septies, et 4 in 5 quinquies, etc. Ambo enim numeri 1, 6, æquè combinatur in aggregato eorum 7, ex propositione hác 1; sed 1 in 7 combinatur septies, ex Lemmate 3. Igitur 6 in 7 combinatur quoque septies.

## PROPOSITIO II.

Si duo numeri combinentur in numero quod amborum aggregatum est unitate minuto; multitudines combinationum erunt inter se, ut ipsi numeri reciprocè.

Hoc nihil aliud est quam consectatio 17 trianguli arithmetici.

Sint duo quilibet numeri 3, 5, quorum summa 8, unitate minuta, est 7: dico multitudinem combinationum numeri 3 in 7, esse ad multitudinem combinationum numeri 5 in 7, ut 5 ad 3.

Multitudo enim combinationum numeri 3 in 7,

æquatur, ex 5 Lemmate, tertiæ seriei septimi trianguli arithmetici, nempe  $A+B+C+\omega+\xi$ , seu 35. Multitudo autem combinationum numeri 5 in 7, æquatur, ex eodem, quintæ seriei ejusdem septimi trianguli, nempe H+M+K, seu 21; in triangulo autem septimo, series quinta et tertia sunt inter se ut 3 ad 5, ex consectatione 17 trianguli arithmetici, aggregatum enim exponentium serierum 5, 3, nempe 8, æquatur exponenti trianguli 7 unitate aucto.

# PROPOSITIO III.

Si numerus combinetur, primò in numero qui sui duplus est, deinde in ipsomet numero duplo unitate minuto, prima combinationum multitudo, secundæ dupla erit.

Hoc nihil aliud est quam consectatio to trianguli arithmetici.

Sit numerus quilibet 3, cujus duplus 6, qui unitate minutus, est 5: dico multitudinem combinationum numeri 3 in 6, duplam esse multitudinis combinationum numeri 3 in 5.

Possem uno verbo dicere omnis enim cellula dividentis dupla est præcedentis coradicalis: sic autem demonstro.

Multitudo enim combinationum numeri 3 in 6, æquatur ex 5 Lemmate, cellulæ 4 basis 7, nempe 6, seu 20; quæ quidem 6, medium basis occupat locum, quod indè procedit quòd 3 sit dimidium 6, undè fit ut 4 proximè major quàm 3, medium occupet locum in numero 7 proximè ma-

jori quam 6. Igitur ipsa cellula quarta ρ est in dividente; quare dupla est cellulæ F, seu ω, ex 10 consectatione trianguli arithmetici, quæ quidem ω est quoque quarta cellula basis sextæ; ideòque ex Lemmate 5, ipsa ω seu F, æquatur multitudini combinationum numeri 3 in 5; ergo multitudo combinationum 3 in 6 dupla est multitudinis combinationum 3 in 5. Q. E. D.

# PROPOSITIO IV.

Si sint duo numeri proximi, et alius quilibet in utroque. combinetur, multitudo combinationum quæ fiunt in majore, erit ad alteram multitudinem, ut major numerus, ad ipsummet majorem dempto eo qui combinatus est.

Sint duo numeri unitate differentes 5, 6; et alius quilibet 2 combinetur in 5, et deinde in 6: dico multitudinem combinationum ipsius 2 in 6, esse ad multitudinem combinationum ipsius 2 in 5, ut 6 ad 6—2.

Hoc ex 13 consectatione trianguli arithmetici est manifestum et sic ostendetur.

Multitudo enim combinationum ipsius 2 in 6, æquatur summæ cellularum seriei 2 trianguli 6, nempe  $\varphi+\downarrow+\theta+R+S$ , ex lemmate 5, hoc est cellulæ  $\xi$ , seu 15. Sed, ex eodem, multitudo combinationum ejusdem 2 in 5, æquatur summæ cellularum seriei 2 trianguli 5, nempe  $\varphi+\downarrow+\theta+R$ , seu cellulæ  $\omega$ , seu 10; est autem cellula  $\xi$  ad  $\omega$  ut 6 ad 4, hoc est ut 6 ad 6—2, ex 13 consectatione trianguli arithmetici.



# PROPOSITIO V.

Si duo numeri proximi, in alio quolibet combinentur, erit multitudo combinationum minoris, ad alteram, ut major numerus combinatus, ad numerum in quo ambo combinati sunt dempto minore numero combinato.

Sint duo quilibet numeri proximi 3, 4, et alius quilibet 6: dico multitudinem combinationum *minoris* 3 in 6, esse ad multitudinem combinationum *majoris* 4 in 6, ut 4 ad 6—3.

Hæc cum 11 consectatione trianguli arithmetici convenit et sic ostendetur.

Multitudo enim combinationum numeri 3 in 6, æquatur, ex lemmate 5, summæ cellularum seriei 3 trianguli 6, nempe A+B+C+ $\omega$ , seu cellulæ  $\rho$ , seu 20. Multitudo verò combinationum numeri 4 in 6, æquatur, ex eodem, summæ cellularum seriei 4 trianguli 6, nempe D+E+F, seu cellulæ K, seu 15; est autem  $\rho$  ad K ut 4 ad 3, seu ut 4 ad 6—3, ex consectatione 11 trianguli arithmetici.

## PROPOSITIO VI.

Si sint duo numeri quilibet quorum minor in majore combinetur, sint autem et alii duo his proximè majores quorum minor in majore quoque combinetur: erunt multitudines combinationum inter se, ut hi ambo ultimi numeri.

Sint duo quilibet numeri 2, 4, alii verò his proximè majores 3, 5: dico multitudinem combinationum numeri 2 in 4, esse ad multitudinem combinationum numeri 3 in 5, ut 3 ad 5.

Consectatio 12 trianguli arithmetici hanc continet et sic demonstratur.

Multitudo enim combinationum ipsius 2 in 4, æquatur, ex lemmate 5, summæ cellularum seriei 2, trianguli 4, nempe \$\phi + \psi + \theta\$, seu cellulæ C, seu 6. Multitudo verò combinationum numeri 3 in 5, æquatur, ex eodem, summæ cellularum seriei 3 trianguli 5, nempe A+B+C, seu cellulæ F, seu 10; est autem C ad F, ut 3 ad 5, ex 12 consectatione trianguli arithmetici.

## LEMMA VI.

Summa omnium cellularum basis trianguli cujuslibet arithmetici unitate minuta, æquatur summæ omnium combinationum quæ fieri possunt in numero qui proximè minor est quàm exponens basis.

Sit triangulus quilibet arithmeticus, verbi gratià, quintus  $GH\mu$ : dico summam cellularum suæ basis  $H+E+C+R+\mu$ , minus unitate, seu minus ună ex extremis H vel  $\mu$ , æquari summæ omnium combinationum quæ fieri possunt in numero 4 qui proximè minor est quàm exponens basis 5. Id est : dico summam cellularum R+C+E+H (supprimo enim extremam  $\mu$ ) id est 4+6+4+1, seu 15, æquari multitudini combinationum numeri 1 in 15, nempe 15, plus multitudine combinationum numeri 15 in 15, nempe 15, plus multitudine combinationum numeri 15 in 15, nempe 15, plus multitudine combinationum numeri 15 in 15, nempe 150, plus multitudine combinationum numeri 150 in 151 in 152.

nempe 4; plus multitudine combinationum numeri 4 in 4, nempe 1. Quæ quidem sunt omnes combinationes quæ fieri possunt in 4; superiores enim numeri 5, 6, 7, etc., non combinantur in numero 4: major enim numerus in minore non combinatur.

Multitudo enim combinationum numeri 1 in 4, æquatur, ex 5 lemmate, cellulæ 2 basis 5, nempe R, seu 4. Multitudo verò combinationum numeri 2 in 4, æquatur cellulæ 3 basis 5, nempe C, seu 6. Multitudo quoque combinationum numeri 3 in 4, æquatur cellulæ 4 basis 5, nempe E, seu 4. Multitudo denique combinationum numeri 4 in 4, æquatur cellulæ 5 basis 5, nempe H, seu 1. Igitur summa cellularum basis quintæ demptå extremå seu unitate, æquatur summæ omnium combinationum quæ possunt fieri in 4.

#### PROPOSITIO VII.

Summa omnium combinationum quæ fieri possunt in numero quolibet, unitate aucta, est numerus progressionis duplæ quæ ab unitate sumit exordium, quippe ille cujus exponens est numerus proximè major quam datus.

Sit numerus quilibet, verbi gratiâ, 4: dico summam omnium combinationum quæ fieri possunt in 4, nempe 15, unitate auctam, nempe 16, esse numerum quintum (nempe proximè majorem quam quartum) progressionis duplæ quæ ab unitate sumit exordium.

Hoc nihil aliud est quam 7 consectatio trianguli arithmetici, et sic uno verbo demonstrari posset, omnis enim basis est numerus progressionis duplæ: sic tamen demonstro.

Summa enim combinationum omnium quæ fieri possunt in 4, unitate aucta, æquatur, ex lemmate 6, summæ cellularum basis quintæ; ipsa verò basis est quintus numerus progressionis duplæ quæ ab unitate sumit exordium, ex 7 consectatione trianguli arithmetici.

## PROPOSITIO VIII.

Summa omnium combinationum quæ fieri possunt in numero quolibet unitate aucta, dupla est summæ omnium combinationum quæ fieri possunt in numero proximè minore unitate auctæ.

Hoc convenit cum 6 consectatione trianguli arithmetici, nempe omnis basis dupla est præcedentis: sic autem ostendemus.

Sint duo numeri proximi 4, 5: dico summam combinationum quæ fieri possunt in 5, nempe 31, unitate auctam, nempe 32, esse duplam summæ combinationum quæ fieri possunt in 4, nempe 15, unitate auctæ, nempe 16.

Summa enim combinationum quæ fieri possunt in 5, unitate aucta, æquatur, ex præcedente, sexto numero progressionis duplæ. Summa verò combinationum quæ fieri possunt in 4, unitate aucta, æquatur, ex eådem, quinto numero progressionis duplæ. Sextus autem numerus pro-

gressionis duplæ, duplus est proximè præcedentis, nempe quinti.

#### PROPOSITIO IX.

Summa omnium combinationum quæ fieri possunt in quovis numero unitate minuta, dupla est summæ combinationum quæ fieri possunt in numero proximè minori.

Hæc cum præcedente omninò convenit.

Sint duo numeri proximi 4, 5 : dico summam omnium combinationum quæ fieri possunt in 5, nempe 31, unitate minutam, nempe 30, esse duplam omnium combinationum quæ fieri possunt in 4, nempe 15.

Etenim ex præcedente summa combinationum quæ fiunt in 5, unitate aucta, dupla est summæ combinationum quæ fiunt in 4, unitate auctæ: si ergo ex minori summâ auferatur unitas, et ex duplá summá auferantur duæ unitates, reliquum summæ duplæ, nempe summa combinationum quæ fiunt in 5 unitate minuta; remanebit dupla residui alterius summæ, nempe summæ combinationum quæ fiunt in 4.

#### PROPOSITIO X.

Summa omnium combinationum quæ fieri possunt in quolibet numero, minuta ipsomet numero, æquatur summæ omnium combinationum quæ fieri possunt in singulis numeris proposito minoribus.

Hâc cum 8 consectatione trianguli arithmetici

oncurrit quæ sic habet, basis quælibet unitate minuta, æquatur summæ omnium præcedentium. Sic autem ostendo.

Sit numerus quilibet 5: dico summa omnium combinationum quæ possunt fieri in 5, nempe 31 ipso 5 minutam, nempe 26, æquari summæ omnium combinationum quæ possunt fieri in 4, nempe 15; plus summå omnium quæ possunt fieri in 3, nempe 7, plus summå omnium quæ possunt fieri in 2, nempe 3; plus eå quæ potest fieri in 1, nempe 1, quorum aggregatus est 26.

Etenim proprium numerorum hujus progressionis duplæ illud est, ut quilibet ex ipsis, verbi gratiâ, sextus 32, exponente suo minutus, nempe 6, id est 26, æquetur summæ inferiorum numerorum hujus progressionis, nempe 16+8+4+2+1 unitate minutorum, nempe, 15+7+3+1+0, nempe 26. Unde facilis est demonstratio hujus propositionis.

#### PROBLEMA PRIMUM.

Dato quovis numero, invenire summam omnium combinationum quæ in ipso fieri possunt. Absque triangulo arithmetico.

Numerus progressionis duplæ quæ ab unitate sumit exordium cujus exponens proximè major est quàm numerus datus, satisfaciet problemati, modò unitate minuatur.

Sit numerus datus, verbi gratiâ, 5, quæritur summa omnium combinationum quæ in 5 fieri possunt.

Numerus sextus progressionis duplæ quæ ab unitate incipit, nempe 32, unitate minutus, nempe 31 satisfacit, ex lemmate 6; ergo possunt fieri 31 combinationes in numero 5.

#### PROBLEMA II.

Datis duobus numeris inæqualibus, invenire quot modis minor in majore combinetur. Absque triangulo arithmetico.

Hoc est propriè ultimum problema Tractatûs trianguli arithmetici, quod sic resolvo.

Productus numerorum qui præcedunt differentiam datorum unitate auctam, dividat productum totidem numerorum continuorum quorum primus si minor datorum unitate auctus: quotiens est quæsitus.

Sint dati numeri 2, 6: oportet invenire quot modis 2 combinetur in 6.

Assumatur eorum differentia 4 quæ unitate aucta est 5. Jam assumantur omnes numeri qui præcedunt ipsum 5, nempe 1, 2, 3, 4, quorum productus sit 24. Assumantur totidem numeri continui quorum primus sit 3, nempe proximè major quàm 2 qui minor est ex ambobus datis, nempe 3, 4, 5, 6, quorum productus 360, dividatur per præcedentem productum 24: quotiens 15 est numerus quæsitus. Ita ut numerus 2 combinetur in 6, modis 15 differentibus.

Nec difficilis demonstratio. Si enim quæratur in triangulo arithmetico quot modis 2 combinetur in 6, assumenda est cellula 3 basis 7, ex lemmate 5, nempe cellula &, et ipsius numerus exponet multitudinem combinationum numeri 2 in 6. Ut autem inveniatur numerus cellulæ & cujus radix est. 5, et exponens seriei 3, oportet, ex problemate trianguli arithmetici, ut productus numerorum qui præcedunt 5, dividat productum totidem numerorum continuorum quorum primus sit 3, et quotiens erit numerus cellulæ &, sed idem divisor ac idem dividendus in constructione hujus propositus est, quare et eundem quotientem sortita est divisio; ergo in hâc constructione repertus est numerus cellulæ ξ, quare et exponens multitudinis combinationum numeri 2 in 6, quæ quærebatur. Q. E. F. E. D.

## MONITUM.

Hoc problemate tractatum hunc absolvere constitueram, non tamen omninò sine molestià, cùm multa alia parata habeam; sed ubi tanta ubertas, vi moderanda est fames: his ergo pauca hæc subjiciam.

Eruditissimus ac mihi charisimus, D. D. de Ganières, circa combinationes, assiduo ac perutili labore, more suo, incumbens, ac indigens facili constructione ad inveniendum quoties numerus datus in alio dato combinetur, hanc ipse sibi praxim instituit.

Datis numeris, verbi gratià, 2, 6, invenire quot modis 2 combinetur in 6.

Assumatur, inquit, progressio duorum termi-

norum quia minor numerus est 2, inchoando à majore 6, ac retrogrediendo, seu detrahendo unitatem ex unoquoque termino, hoc modo 6, 5; deinde assumatur altera progressio inchoando ab ipso minore 2 ac similiter retrogrediendo hoc modo 2, 1. Multiplicentur invicem numeri primæ progressionis 6, 5, sitque productus 30. Multiplicentur et numeri secundæ progressionis 2, 1, sitque productus 2. Dividatur major productus per minorem: quotiens est quæsitus.

Excellentem hanc solutionem ipse mihi ostendit, ac etiam demonstrandam proposuit, ipsam ego sanè miratus sum, sed difficultate territus vix opus suscepi, et ipsi authori relinquendum existimavi; attamen trianguli arithmetici auxi-

lio, six proclivis facta est via.

In 5 Lemmate hujus, ostendi numerum cellulæ  $\xi$ , exponere multitudinem combinationum numeri 2 in 6; quare ipsius reciproca cellula K eundem numerum continebit. Verùm cellula ipsa K est quotiens divisionis in qua productus numerorum 1, 2, qui præcedunt 3 radicem cellulæ K, dividit productum totidem numerorum continuorum quorum primus est 5 exponens seriei cellulæ K, nempe numerorum 5, 6. Sed ille divisor ac dividendus sunt iidem ac illi qui in constructione amici sunt propositi; igitur eundem quotientem sortitur divisio, quare ipse exponit multitudinem combinationum numeri 2 in 6, quæ querebatur. Q. E. D.

Hâc demonstratione assecutâ, jam reliqua

quæ invitus supprimebam libenter omitto, adeò dulce est amicorum memorari.

# POTESTATUM NUMERICARUM

# SUMMA.

MONITUM.

Datis, ab unitate, quotcunque numeris continuis, verbi gratia, 1, 2, 3, 4, invenire summam quadratorum eorum, nempe 1+4+9+16, id est 30, tradiderunt veteres; imò etiam et summam cuborum eorundem; ad reliquas verò potestates non protraxerunt suas methodos, his solummodò gradibus proprias. Hic autem exhibetur, non solum summa quadratorum, et cuborum, sed et quadrato-quadratorum, et reliquarum in infinitum potestatum. Et non solùm à radicibus ab unitate continuis, sed à quolibet numero initium sumentibus, verbi gratia, numerorum 8, 9, 10, etc. Et non solum numerorum qui progressione naturali procedunt, sed et eorum omnium qui progressione, verbi gratià, cujus differentia est 2, aut 3, aut 4, aut alius quilibet numerus, formantur, ut istorum 1,3,5,7, etc. vel horum 2, 4, 6, 8, qui per incrementum binarii augentur, aut horum 1, 4, 7, etc. qui per incrementum ternarii, et sic de cæteris; sed, et quod amplius est, à quolibet numero exordium sumat illa progressio; sive

incipiat ab unitate, ut isti 1, 4, 7, 10, 13, etc. qui sunt ejus progressionis quæ per incrementum ternarii procedit, et ab unitate sumit exordium; sivè ab aliquo hujus progressionis numero incipiat ut isti 7, 10, 13, 16, 19; sive quod ultimum est, à numero qui non sit ejus progressionis, ut isti 5, 8, 11, 14, quorum progressio per ternarii differentiam procedit, et à numero 5, ipsi progressioni extraneo, exordium sumit. Et quod sanè feliciter inventum est, tam multos differentes casus, unica ac generalissima resolvit methodus; adeò simplex, ut absque litterarum auxilio, quibus difficiliores egent enuntiationes, paucis lineis contineatur: ut ad finem problematis sequentis patebit.

## DEFINITIO.

Si binomium, cujus alterum nomen sit A, alterum verò numerus quilibet ut 3, nempe A+3, ad quamlibet constituatur potestatem ut ad quartum gradum, cujus hæc sit expositio.

A<sup>4</sup>+12. A<sup>3</sup>+54. A<sup>4</sup>+108. A+81: Ipsi numeri 12,54, 108, per quos ipse A multiplicatur in singulis gradibus, quique partim ex numeris figuratis, partim ex numero 3, qui binomii est secundum nomen, formantur, vocabuntur coefficientes ipsius A.

Erit ergo in hoc exemplo 12 coefficiens A cubi, et 54 coefficiens A quadrati, et 108 coefficiens A radicis.

Numerus verò 81 numerus absolutus dicetur.

#### LEMMA.

Sit radix quælibet 14; altera verò sit binomium 14+3 cujus primum nomen sit 14, alterum verò alius quilibet numerus 3, ita ut harum radicum 14, et 14+3, differentia sit 3. Constituantur ipsæ in quolibet gradu ut in quarto: ergo quartus gradus radicis 14 est 14<sup>4</sup>; quartus verò gradus binomii 14+3 est . . . . . . .

 $14^{1}+12.14^{3}+54.14^{5}+108.14+81.$ Cujus quidem binomii primum nomen 14, eosdem coefficientes sortitur in singulis gradibus, quos A sortitus est in similibus gradibus in expositione ejusdem gradūs binomii A+3, quod rationi consentaneum est; harum verò protestatum, nempe hujus  $14^4$  et hujus  $14^4 + 12 \cdot 14^3 + 54 \cdot 14^2 + 108$ . 14+81, differentia est 12.  $14^3+54$ .  $14^2+108$ . 14+81 : quæ quidem constat primò, ex radice 14 constitută in singulis gradibus proposito gradui quarto inferioribus, nempe in tertio, in secundo et in primo, et in unoquoque multiplicatà per coefficientes quos A sortitur in similibus gradibus, in expositione ejusdem gradûs binomii A+3; deinde ex ipso numero 3, qui est differentia radicum, constituto in proposito quarto gradu, numerus enim absolutus 81, est quartus gradus radicis 3. Hinc igitur elicietur

Duarum similium potestatum differentia, æquatur, differentiæ radicum constitutæ in eodem gradu in quo sunt potestates propositæ; plus

Canon iste:

minori radice constitută in singulis gradibus proposito gradui inferioribus ac in unoquoque multiplicată per coefficientes quos A sortiretur in similibus gradibus, si binomium cujus primum nomen esset A, alterum verò esset differentia radicum, constitueretur in eadem potestate proposită.

Sic ergo differentia inter 14<sup>4</sup> et 11<sup>4</sup>, erit.....
12.11<sup>3</sup>+54.11<sup>8</sup>+108.11+81.

Differentia enim radicum est 3. Et sic de cæteris.

Ad summam potestatum cujuslibet progressionis inveniendam unica ac generalis methodus.

Datis quotcunque numeris, in quálibet progressione, à quovis numero inchoante, invenire quarumvis potestatum eorum summam?

Quilibet numerus 5, sit initium progressionis quæ per incrementum cujusvis numeri, verbi gratià, ternarii procedat, et in eà progressione dati sint quotlibet numeri, verbi gratià, isti 5, 8, 11, 14, qui omnes in quâcunque potestate constituantur ut in tertio gradu seu cubo. Oportet invenire summam horum cuborum, nempe  $5^3 + 8^5 + 11^3 + 14^3$ .

Cubi illi sunt 125+512+1331+2744, quorum summa est 4712 quæ quæritur et sic invenitur.

Exponatur binomium A+3 cujus primum nomen sit A, alterum verò sit numerus 3 quiest differentia progressionis.

Constituatur binomium hoc A+3 in gradu quarto qui proximè superior est proposito tertio, sitque hæc ejus expositio.....

 $A^4 + 12.A^3 + 54.A^2 + 108.A + 81.$ 

Jam assumatur numerus 17 qui in progressione propositâ proximè sequitur ultimum progressionis terminum datum 14. Et constituto ipso 17 in eodem gradu quarto, nempe 83521, auferantur ab eo, hæc:

Primò, summa numerorum propositorum 5+8+11+14, nempe 38 multiplicata per numerum 108, qui est coefficiens ipsius A radicis.

Secundò, summa quadratorum eorundem numerorum 5, 8, 11, 14, multiplicata per numerum 54, qui est coefficiens A quadrati.

Et sic deinceps procedendum esset si superessent gradus alii inferiores ipsi gradui tertio qui propositus est.

Deinde auferatur primus terminus propositus 5 in quarto gradu constitutus.

Denique auferatur numerus 3 qui est differentia progressionis in eodem gradu quarto constitutus, ac toties sumptus, quot sunt numeri propositi, nempe quater in hoc exemplo.

Residuum erit multiplex summæ quæsitæ, eamque toties continebit, quoties numerus 12 qui est coefficiens ipsius A cubi, seu A in gradu tertio proposito, continet unitatem.

Si ergo ad *praxim* methodus reducatur, numerus 17 constituendus est in 4 gradu, nempe 83521, et ab eo hæc auferenda sunt:

Primò, summa numerorum propositorum 5+8+11+14, nempe 38, multiplicata per 108, unde oritur productus 4104.

Deinde summa quadratorum numerorum propositorum, id est, 5° + 8° + 11° + 14°, nempe 25 + 64 + 121 + 196, quorum summa est 406, quæ multiplicata per 54 efficit 21924.

Deinceps auferendus est numerus 5 in quarto gradu, nempe 625.

Denique auferendus est numerus 3 in quarto gradu, nempe 81, quater sumptus, nempe 324. Numeri ergo auferendi, illi sunt 4104, 21924, 625, 324; quorum summa est 26977, quæ ablata à numero 83521, superest 56544.

Hoc ergo residuum continebit summam quæsitam, nempe 4712, multiplicatam per 12; et profectò 4712 per 12 multiplicata efficit 56544.

Paradigma facilè est construere; hoc autem sic demonstrabitur.

Etenim numerus 17 in 4 gradu constitutus qui quidem sic exprimitur 17<sup>4</sup> æquatur 17<sup>4</sup>—14. +14<sup>4</sup>—11<sup>4</sup>·+11<sup>4</sup>—8<sup>4</sup>·+8<sup>4</sup>—5<sup>4</sup>+5<sup>4</sup>.

Solus enim 174 signum affirmationis solum sortitur, reliqui autem affirmantur ac negantur.

Sed differentia radicum 17, 14, est 3, eademque est differentia radicum 14, 11, eademque radicum 11, 8, ac etiam radicum 8, 5. Igitur ex præmisso lemmate:

 $17^4 - 14^4$  æquatur 12.  $14^3 + 54$ .  $14^2 + 108$ . 14 + 81. Sic  $14^4 - 14^4$  æquatur 12.  $11^3 + 54$ .  $11^4 + 108$ . 11 + 81.

113

Non interpretor 54.

Igitur 174 æquatur his omnibus:

$$12.14^{3} + 54.14^{9} + 108.14 + 81$$
  
 $+12.11^{3} + 54.11^{9} + 108.11 + 81$   
 $+12.8^{3} + 54.8^{9} + 108.8 + 81$   
 $+12.5^{3} + 54.5^{9} + 108.5 + 81$ 

+54.

Hoc est, mutato ordine, 174 æquatur his

$$+5^{\circ}+8^{\circ}+11^{\circ}+14^{\circ}$$
 multiplicatis per  $+81+81+81+81$ ;

+5<sup>4</sup>.

Ablatis undique his

$$-5^{\circ}$$
 —  $8^{\circ}$  —  $11^{\circ}$  —  $14^{\circ}$  multiplicatis per 54;

$$-81 - 81 - 81 - 81;$$
  
 $-5^4$ :

æqualis 
$$5^3+8^3+11^3+14^3$$
 multiplicatis per 12, Q. E. D.

Sic ergo potest institui enuntiatio et generalis constructio.

8

Dig and by Google

#### SUMMA POTESTATUM.

Datis quotcunque numeris, in quálibet progressione, à quovis numero initium sumente, invenire summam quarumvis potestatum eorum?

Exponatur binomium, cujus primum nomem sit A, alterum verò sit numerus qui differentia progressionis est, et constituatur hoc binomium in gradu qui proximè superior est gradui proposito, et in expositione potestatis ejus notentur coefficientes quos A sortitur in singulis gradibus.

Constituatur et in eodem gradu superiori numerus qui in eâdem progressione propositâ proximè sequitur ultimum progressionis terminum propositum. Et ab eo auferantur hæc:

Primò, primus terminus progressionis datus, seu minimus numerus datorum in eodem superiori gradu constitutus.

Secundò, numerus qui differentia est progressionis in eodem superiori gradu constitutus, ac toties sumptus quot sunt termini dati.

Tertio, auferantur singuli numeri dati, in singulis gradibus proposito gradui inferioribus constituti, ac in unoquoque gradu multiplicati per jam notatos coefficientes quos A sortitur in üsdem gradibus in expositione hujus superioris gradus binomii primò assumpti.

Reliquum est multiplex summæ quæsitæ, eamque toties continet quoties coefficiens quem A in gradu proposito sortitur continet unitatem.

#### MONITUM.

Praxes jam particulares sibi quisque pro genio suppeditabit: verbi gratià, si quæris summam quotlibet numerorum progressionis naturalis à quolibet inchoantis, hic, ex methodo generali, elicietur Canon:

In progressione naturali à quovis numero inchoante, differentia inter quadratum minimi termini et quadratum numeri qui proximè major est ultimo termino, minuta numero qui exponit multitudinem, dupla est aggregati ex omnibus.

Sint quotlibet numeri naturali progressione continui, quorum primus sit ad libitum, verbi gratia, quatuor isti 5, 6, 7, 8: dico  $9^a - 5^a - 4$  æquari duplo 5+6+7+8.

Similes canones et reliquarum potestatum summis inveniendis et reliquis progressionibus facilè aptabuntur, quos quisque sibi comparet.

#### CONCLUSIO.

Quantùm hæc notitia ad spatiorum curvilineorum dimensiones conferat, satis norunt qui in indivisibilium doctrina tantisper versati sunt. Omnes enim omnium generum parabolæ illicò quadrantur, et alia innumera facillimè mensurantur.

Si ergo illa, quæ hâc methodo in numeris reperimus, ad quantitatem continuam applicare libet, hi possunt institui canones. Canones ad naturalem progressionem quæ ab unitate sumit exordium.

| Summa linearum est ad quadratum |   | 0  |      |
|---------------------------------|---|----|------|
| maximæ, ut                      | ľ | ad | . 2. |
| Summa quadratorum est ad cubum  |   |    |      |
| maximæ, ut                      | I | ad | 3.   |
| Summa cuborum est ad 4 gradum   |   |    |      |
| maximæ, ut                      | I | ad | 4.   |

Canon generalis ad progressionem naturalem quæ ab unitate sumit exordium.

Summa omnium in quolibet gradu, est ad maximam in proximè superiori gradu, ut unitas, ad exponentem superioris gradús.

Non de reliquis disseram, quia hic locus non est: hæc obiter notavi, reliqua facili negotio penetrantur, eo posito principio, in continua quantitate, quotlibet quantitates cujusvis generis quantitati superioris generis additas, nihil ei superaddere. Sic puncta lineis, lineæ superficiebus, superficies solidis, nihil adjiciunt: seu ut numericis, in numerico tractatu verbis utar, radices quadratis, quadrata cubis, cubi quadrato-quadratis, etc., nihil apponunt. Quare, inferiores gradus nullius valoris existentes, non considerandi sunt. Hæc, quæ indivisibilium studiosis familiaria sunt, subjungere placuit, ut nunquam satis mirata connexio, quâ ea etiam quæ remotissima videntur, in unum addicat unitatis ama-

trix natura, ex hoc exemplo prodeat, in quo, quantitatis continuæ dimensionem, cum numericarum potestatum summå, conjunctam contemplari licet.

# DE NUMERIS MULTIPLICIBUS

EX SOLA CHARACTERUM NUMERICORUM ADDITIONE
AGNOSCENDIS.

#### MONITUM.

NIHIL tritius est apud arithmeticos, quam numeros numeri o multiplices, constare characteribus, quorum aggregatum est quoque ipsius 9 multiplex. Si enim ipsius, verbi gratia, dupli 18, characteres numericos 1+8, jungas, aggregatum erit 9. Ita ut ex solà additione characterum numericorum numeri cujuslibet, liceat agnoscere, utrùm sit ipsius o multiplex : verbi gratiâ, si numeri 1719 characteres numericos jungas 1+7+1+9, aggregatum 18 est ipsius 9 multiplex; undè certò colligitur, et ipsum 1719 ejusdem o esse multiplicem. Vulgata sanè illa observatio est; verum ejus demonstratio à nemine quod sciam data est, nec ipsa notio ulteriùs provecta. In hoc autem Tractatulo non solùm istius, sed et variarum aliarum observationum generalissimam demonstrationem dedi, ac methodum universalem agnoscendi ex solà additione characterum numericorum propositi cujusvis numeri, utrùm ille sit alterius propositi numeri multiplex; et non solùm in progressione denarià, qua numeratio nostra procedit (denaria enim ex instituto hominum, non ex necessitate naturæ ut vulgus arbitratur, et sanè satis ineptè, posita est); sed in quacunque progressione instituatur numeratio, non fallet hic tradita methodus, ut in paucis mox videbitur paginis.

# PROPOSITIO UNICA.

Agnoscere ex solá additione characterum dati cujuslibet numeri, an ipse sit alterius dati numeri multiplex?

Ut hæc solutio fiat generalis, litteris utemur vice numerorum. Sit ergo divisor, numerus quilibet expressus per litteram A; dividendus autem, numerus expressus per litteras TVNM, quarum ultima M exprimit numerum quemlibet in unitatum columnâ collocatum; N verò, numerum quemlibet in denariorum columnâ; V numerum quemlibet in columnâ centenariorum; T autem numerum quemlibet in columnâ millenariorum, et sic deinceps in infinitum: ita ut, si litteras in numeros convertere velis, assumere possis loco ipsius M quemlibet ex novem primis characteribus, verbi gratiâ, 4, loco N quemlibet numerum, ut 3, loco V quemlibet numerum, ut 5; et loco T, quemlibet numerum, ut 6; et collocando singulos illos characteres

numericos in propriâ columnâ, prout collocatæ sunt litteræ quæ illos exprimunt, proveniet hic numerus 6 5 3 4, divisor autem A erit numerus quilibet, ut 7. Missis autem peculiaribus his exemplis generali istâ enunciatione omnia amplectimur.

Dato quocumque dividendo TVNM, et quocumque divisore A, agnoscere ex solà additione characterum numericorum TVNM, utrùm ipse numerus TVNM exactè dividatur per ipsum numerum?

Ponantur seorsim numeri serie naturali continui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et cæteri à dextrâ ad sinistram sic . . . . . . . . .

etc. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 etc. K I H G F E D C B 1.

Jam ipsi primo numero 1, subscribatur unitas. Ex ipså unitate *decies* sumptå, seu ex 10 auferatur A quoties fieri poterit, et supersit B qui sub 2 subscribatur.

Ex B decies sumpto seu ex 10 B, auferatur A quoties poterit, et supersit C qui ipsi 3 subscribatur.

Ex 10 C, auferatur A quoties poterit, et supersit D qui ipsi 4 subscribatur.

Ex 10 D, auferatur A, etc. in continuum.

Nunc sumatur ultimus character divi- M dendi M, qui quidem et primus est à N in B dextrà ad sinistram, scribaturque seor- V in C sim semel; primo enim numero 1, subjacet T in D unitas.

Jam sumatur secundus character N, et toties repetatur quot sunt unitates in B, qui secundo numero subjacet, hoc est multiplicetur N per B, et sub M ponatur productus.

Jam sumatur tertius character V, et toties repetatur quot sunt unitates in C, sub tertio numero subjecto, seu multiplicetur V per C, et productus sub primis ponatur.

Sic denique multiplicetur quartus T per D, et sub aliis scribatur. Et sic in infinitum.

Dico prout summa horum numerorum M+N in B+V in C+T in D, est ipsius A multiplex aut non, et quoque ipsum numerum TVNM esse ejusdem multiplicem, vel non.

Etenim si propositus dividendus *unicum* haberet characterem M, sanè prout ipse esset multiplex ipsius A, numerus quoque M esset ejusdem A multiplex, cùm sit ipse numerus totus.

Si verò constet duobus characteribus NM: dico quoque, prout M+N in B, est multiplex A, et ipsum numerorum NM ejusdem multiplicem esse.

Etenim character N in columna denarii, æquatur 10 N.

Si numerus dividendus constet tribus charac-

teribus VNM: dico quoque ipsum esse aut non esse multiplicem A, prout M+N in B+V in C, erit ipsius A multiplex, vel non.

Etenim character V, in columnâ centenarii, æquatur 100 V.

Non secus demonstrabitur de numeris ex *plu*ribus characteribus compositis. Quare prout, etc. Q. E. D.

# Exemplis gaudeamus.

Ex unitate decies sumptâ, seu ex 10 aufero 7 quoties potest, superest 3 quem pono sub 2.

Ex 3 decies sumpto, seu ex 30 aufero 7 quoties potest, superest 2 quem pono sub 3.

Ex 20 aufero 7 quoties potest, superest 6 et pono sub 4. Ex 60 aufero 7 quoties potest, superest 4 et pono sub 5.

| Ex 40 aufero 7 quoties potest, superest 5 et pono sub 6.<br>Ex 50 aufero 7 quoties potest, superest 1 et pono sub 7.<br>Ex 10 aufero 7 quoties potest, et redit 3 et pono sub 8.<br>Ex 30 aufero 7 quoties potest, et redit 2 et pono sub 9. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Et sic redit series numerorum 1, 3, 2, 6, 4, 5, in infinitum.                                                                                                                                                                                |
| Jam proponatur numerus quilibet 287542178,<br>de quo quæritur utrùm exactè dividatur per 7;                                                                                                                                                  |
| hoc sic agnoscetur.                                                                                                                                                                                                                          |
| Sumatur semel ejus character qui primus est<br>à dextra ad sinistram, nempe 8, primo enim                                                                                                                                                    |
| numero seriei continuæ subjacet unitas, quare ponatur ille 8, primus character semel 8.                                                                                                                                                      |
| Secundus, qui est 7, ter sumatur, seu per 3 multiplicetur, secundo enim numero seriei                                                                                                                                                        |
| subjacet 3, sitque productus                                                                                                                                                                                                                 |
| quare tertius character qui est 1, per 2 mul-                                                                                                                                                                                                |
| Quartus eâdem ratione per 6 multiplicatus 12.<br>Quintus per 4 multiplicatus 16.                                                                                                                                                             |
| Sextus per 5 multiplicatus                                                                                                                                                                                                                   |
| Octavus ter sumptus                                                                                                                                                                                                                          |
| Et sic deinceps si superessent. Jungantur hi                                                                                                                                                                                                 |
| numeri                                                                                                                                                                                                                                       |
| numerus quoque propositus 287542178, ejusdem 7 multiplex erit.                                                                                                                                                                               |
| Potest autem dignosci eâdem methodo, utrùm                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                              |

| MULTIPLICIBUS. 123                                |
|---------------------------------------------------|
| ipse 119, sit multiplex 7, scilicet sumendo semel |
| primum characterem 9.                             |
| secundum characterem ter                          |
| et præcedentem bis 2.                             |
| 14.                                               |
| Si enim summa 14 est multiplex 7, erit et 119     |
| ejusdem multiplex.                                |
| Sed et si curiositate potiùs quàm necessitate     |
| moti, velimus agnoscere utrùm 14 sit multi-       |
| plex 7, sumatur character ultimus semel . 4.      |
| et præcedens ter 3.                               |
| 7.                                                |
| Si summa est multiplex ipsius 7, erit et 14 mul-  |
| tiplex 7, quare et 14, et 119, et 287542178.      |
| Vis agnoscere quinam numeri dividantur per 6?     |
| Scriptis, ut sæpiùs dictum est, numeris natura-   |
| libus 1, 2, 3, 4, 5, etc., et 1 sub 1 posito      |
| etc. 4 3 2 1                                      |
| etc. 4 4 4 1                                      |
| Ex 10 aufer 6, reliquum 4 sub 2 ponito.           |
| Ex 40 aufer 6, reliquum 4 sub 3 ponito.           |
| Ex 40 aufer 6, reliquum 4 sub 4 ponito.           |
| Et sic semper redibit 4, quod agnosci potuit ubi  |
| semel rediit.                                     |
| Ergo, si proponatur numerus quilibet, de quo      |
| quærebatur utrum sit dividendus per 6, nempe      |
| 248742? sume ultimam ejus figuram semel . 2.      |
| præcedentem quater                                |
| 18.                                               |

|                                               | 18.   |
|-----------------------------------------------|-------|
| præcedentem quater, etc                       | . 28. |
| et uno verbo, primam semel, reliquarum        |       |
| verò                                          |       |
|                                               |       |
| summam quater                                 | _     |
|                                               | 8.    |
|                                               | 102.  |
| Si summa 102 dividatur per 6, dividetur et    | ipse  |
| numerus propositus 248742 per eumdem 6        |       |
|                                               |       |
| Vis agnoscere utrùm numerus dividatur p       |       |
| Scriptis ut priùs numeris naturalibus, et 1 s | ub r  |
| posito                                        |       |
| 5 4 3 2 1                                     |       |
| 1 1 1 1 1                                     |       |
| Ex 10 aufer 3 quoties potest, reliquum 1      | sub   |
| 2 ponito.                                     | Jun   |
| Ex 10 aufer 3 quantum potest, reliquum 1      | enh   |
| 3 ponito, et sic in infinitum.                | Sub   |
| •                                             | , - , |
| Ergo si proponatur numerus quilibet 2         | 451,  |
| ut scias utrùm dividatur per 3,               |       |
| sume semel ultimam figuram                    |       |
| præcedentem semel                             |       |
| et semel singulas                             | . 4.  |
|                                               | 2.    |
|                                               |       |
| 0' 1' ' 1 2 1' ' 1                            | 12.   |
| Si summa dividatur per 3, dividetur et num    | erus  |

Si summa dividatur per 3, dividetur et numerus propositus per 3.

Vis agnoscere utrùm numerus dividatur per 9? Scriptis numeris 1, 2, 3, etc., et 1 sub 1 posito. Ex 10 aufer 9, et quoniam superest 1, patet unitatem contingere singulis numeris. Ergo, si numeri propositi singuli characteres simul sumpti dividantur per 9, dividetur et ipse.

4 3 2 1

Ex 10 aufer 4 quantum potest, reliquum 2 pone sub 2.

Ex 20 aufer 4 quantum potest, reliquum o pone sub 3.

Ex oo aufer 4, superest semper o.

Quare si proponatur numerus dividendus 2486, pono ultimum characterem semel . . . . . 6. præcedentem bis, subjacet enim 2 sub 2 . . . 16.

22.

Præcedens per o multiplicatus facit zero et sic de reliquis; quare ad ipsos non attendito; et si summa priorum, nempe 22, per 4 dividatur, dividetur et ipse, secus autem, non.

Sic numeri quorum ultimus character semel, præcedens bis, præcedens quater (reliquis neglectis, zero enim sortiuntur); simul juncti numerum efficiunt multiplicem 8, sunt ipsi et ejusdem 8 multiplices, se cùs autem, non.

In exemplum autem dabimus et illud.

Agnoscere qui numeri dividantur per 16?

Scriptis, ut dictum est, numeris naturalibus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc., et 1 sub 1 posito . . . .

7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 8 4 10 1

Ex 10 aufer 16 quantum potest, superest ipse 10. Ex minore enim numero major numerus subtrahi non potest; quare ipsemet numerus 10 ponatur sub 2.

Ex ipso 10 decies sumpto, ut mos est, seu ex 100, aufero 16 quantùm potest; superest 4 quem pono sub 3.

Ex 40 aufero 16 quantum potest, reliquum 8 pono sub 4.

Ex 80 aufero 16 quantum potest, superest o.

Ideò omnis numerus cujus ultimus character semel sumptus, penultimus decies, præcedens quater, et præcedens octies; efficiunt numerum multiplicem 16, erit et ipse ipsius 16 multiplex.

Sic reperies omnes numeros, quorum penultimus character decies, reliqui autem omnes, scilicet ultimus, ante penultimus, præante penultimus, et reliqui semel sumpti, efficiunt numerum divisibilem per 45, vel 18, vel 15, vel 30, vel 90, et uno verbo omnes divisores numeri 90, duobus constantes characteribus, dividi quoque et ipsos per hos divisores.

Non difficilis indè ad alia progressus; sed intentatam huc usque materiam aperuisse, et satis obscuram lucidissimà demonstratione illustravisse, sufficit. Ars etenim illa, quà ex additione

characterum numeri, noscitur per quos sit divisibilis, ex imâ numerorum naturâ, et ex eorum denariâ progressione vim suam sortitur: si enim aliâ progressione procederent, verbi gratiâ, duodenariâ (quod sanè gratum foret) et sic ultra primas novem figuras, aliæ duæ institutæ essent, quarum altera denarium, altera undenarium exhiberet; tunc non ampliùs contingeret, numeros quorum omnes characteres simul sumpti efficiunt numerum multiplicem 9, esse et ipsos ejusdem 9 multiplices.

Sed methodus nostra, necnon et demonstratio, et huic progressioni, et omnibus possibilibus convenit.

Si enim in hâc duodenariâ progressione, proponitur agnoscere an numerus dividatur per 9.

Instituemus, ut antea, numeros naturali serie continuos 1, 2, 3, 4, 5, etc., et 1 sub 1 posito

4 3 2 1 0 0 3 1

Ex unitate jam duodecies sumptâ seu ex 10, ( qui jam potest duodecim, non autem decem) auferendo 9 quantum potest, superest 3, quem pono sub 2.

Ex 30 (qui jam potest triginta sex, scilicet ter duodecim) aufer 9 quantum potest, et superest nihil, continetur enim 9 quater exacte in triginta sex; pono igitur o sub 3.

Et ideò, zero sub reliquis characteribus con-

tinget.

Undè colligo, omnes numeros, quorum ultimus character semel sumptus, penultimus verò ter (de cæteris non curo quales sint, zero enim sortiuntur) efficiunt numerum divisibilem per 9, dividi quoque per 9, in duodenaria progressione.

Sic in hâc progressione duodenariâ omnes numeri quorum singuli characteres simul sumpti efficiunt numerum divisibilem per 11, sunt et

divisibiles per eumdem.

In nostra verò progressione denaria, contingit omnes numeros divisibiles per 11, ita se habere, ut ultimus semel sumptus, penultimus decies, præcedens semel, præcedens decies, præcedens semel, præcedens decies, et sic in infinitum, conflare numerum multiplicem 11.

Hæc et alia facili studio, ex ista methodo quisque colliget; tetigimus quidem quoniam intentata placent, relinquimus verò ne nimia perscrutatio tædium pariat.

# PROBLEMATA DE CYCLOIDE,

PROPOSITA MENSE JUNII 1658.

Cum ab aliquot mensibus, 'quædam circa cycloidem (\*), ejusque centra gravitatis, meditaremur, in propositiones satis arduas ac difficiles, ut nobis visum est, incidimus, quarum solutionem à præstantissimis toto orbe geometris supplices postulamus, proposito ipsis præmio, non mercedis gratià (quod absit!) sed in obsequii nostri, aut potiùs meriti eorum qui hæc invenerint, publicum argumentum.

Quæ verò proponimus sunt ejus modi. Dato puncto quolibet Z (Fig. 1) in quacunque cycloide ABCD, ex quo ducta sit ZY basi AD parallela quæ axem CF secet in puncto Y; quæruntur.

Dimensio spatii CZY; ejusdemque centrum gravitatis; solida genita ex circumvolutione dicti spatii CZY, tam circa ZY quam circa CY; et horum solidorum centra gravitatis.

Quòd si eadem solida, plano per axem ducto secentur, et sic fiant utrinque duo solida, duo scilicet ex solido circa basim ZY, et duo ex

<sup>(\*)</sup> Cycloidis definitio ad finem hujus scripti habetur.

solido circa axem CY genito, cujusque horum solidorum quærimus etiam centra gravitatis.

Quia verò quæsitorum demonstratio forsan adeò prolixa evadet, ut vix intra præstitutum tempus exequi satis commodè possit, genio et otio doctissimorum geometrarum consulentes, ab his tantùm postulamus, ut demonstrent, vel more antiquorum, vel certè per doctrinam indivisibilium (hanc enim demonstrandi viam amplectimur) omnia quæ quæsita sunt, data esse: ita ut facilè ex demonstratis, quælibet puncta quæsita ex datis in hypothesibus, possint inveniri.

Et ut apertiùs mentem meam explicem, nec subsit aliquid ambiguum, exemplo rem illustro. Proponatur, verbi gratià, parabola ABC (Fig. 2) cujus axis AB, basis AC, tangens BD, parallela axi CD. Inveniendum sit centrum gravitatis trilinei DCB. Satis factum esse problemati censerem, si demonstretur, datum esse centrum gravitatis parabolæ ABC, necnon et centrum gravitatis rectanguli CDBA, et proportionem hujus rectanguli cum parabola CBA, ideòque datum esse centrum gravitatis quæsitum trilinei CDB. Nam etsi præcise punctum in quo reperitur centrum gravitatis non exhibeatur, demonstratum tamen est datum esse, cum ea ex quibus invenitur data sint; resque eò deducta erit ut nihil aliud supersit præter calculum, in quo nec viis ingenii nec peritia artificis requiruntur: ideòque non is à nobis calculus exigitur, cur enim

in iis immoraremur? Sed tantummodò petimus demonstrari res quæ proponuntur datas esse.

Verum doctissimi geometræ prorsus necessarium judicabunt, et ab his postulamus, duarum propositionum, vel duorum casuum integram constructionem, seu integrum calculum.

Primus casus est cùm punctum Z constituitur in A.

Secundus, cùm idem punctum Z datur in B, in quo transit parallela GB ducta à puncto G centro circuli genitoris cycloidis.

Quòd si aliquis error calculi in his duobus casibus subrepserit, eum libenter condonamus, et veniam quam ipsi peteremus facilè promerebuntur.

Quisquis superiùs proposita, intra primam diem mensis octobris anni 1658, solverit et demonstraverit, magnus erit nobis Apollo.

Et primus quidem consequetur valorem quadraginta duplorum aureorum Hispanicorum quos ipsi Hispani doblones, et Galli pistoles vocant; vel certè, si mavult, ipsos duplos aureos.

Secundus verò viginti ejusmodi duplos aureos. Si unus tantùm solverit, sexaginta solus habebit.

Et quia seriò rem agimus, dictos sexaginta duplos aureos illustrissimo domino de Carcavi, regio consiliario Parisiis commoranti apud celsissimum dominum Ducem de Liancourt deponi curavimus, qui eos exsolvet statim ac demonstrationes quæ ad ipsum mittentur, veræ ac geometricæ, à viris ab ipso ad id deputatis, judicabuntur. Et cùm illustrissimum consiliarium, jam à multis annis virum probum, et matheseos amantissimum agnoverimus, audacter pollicemur rem sincerè et absque fallaciâ exequendam.

Quòd si his circiter tribus elapsis mensibus nullus inveniatur qui quæsita nostra solverit, non denegabimus quæ ipsi invenimus, nec aliis invidebimus undè majora jam inventis nanciscantur, et ex quibus forsan apud posteros gratiam inibimus.

Hoc unum restat ut lineæ cycloidis descriptionem exhibeamus, à quâ brevitatis causâ abstinendum arbitrabamur, cùm hæc linea jam pridem Galileo, Toricellio, et aliis innotuerit; sed quia eorum libri omnibus non sunt obnoxii, ideò hanc ex Toricellio damus.

## DESCRIPTIO CYCLOIDIS.

Concipiatur super manente rectâ lineâ DA, circulus DL, contingens rectam DA, in puncto D, noteturque punctum D, tanquam fixum in peripheriâ circuli DL: tùm intelligatur super manente rectâ DA converti circulum DL motu circulari simul et progressivo versus partes A, ita ut subindè aliquo suî puncto rectam lineam DA semper contingat, quousque fixum punctum D iterùm ad contactum revertatur, putâ in A. Certum est quòd punctum D fixum in periphe-

rià circuli rotantis DL, aliquam lineam describet, surgentem primò à subjectà lineà DA, deindè culminantem versus C, postremò pronam descendentemque versus punctum A: et talis linea vocata est cyclois (\*).

# DE EODEM ARGUMENTO ADDITAMENTUM.

Cum circà ea quæ de cycloide proposuimus, duo orta esse dubia, nobis illustrissimus D.D. de Carcavi significaverit, his statim occurrendum duximus, et ita occurrimus.

Prius indè oritur, quòd in proponendis nostris de cycloide problematis hâc voce usi fuerimus, in quacunque cycloide: cùm tamen unius tantùm speciei cycloidis definitionem attulerimus. Verùm nihil aliud intelleximus præter solam illam simplicem, naturalem ac primariam cycloidem cujus ex Toricellio descriptionem dedimus; cùm enim quæ de illâ resolvuntur

<sup>(\*)</sup> Dans l'exemplaire qui appartient à la Bibliothéque du Roi, on trouve, à la fin de ce programme, les mots suivants écrits de la main de Pascal: Centrum curvæ A Z C distat à basi duabus tertiis partibus axis, et distat ab axe, recta æquali uni tertiæ parti axis, plus differentia interbasim et axem.

facile sit, ad omnes alias species protrahere, qui nostra problemata de hâc solâ solverit, nobis omninò satisfecerit.

Posterius in eo consistit, quòd à nobis non sit præcisè positum an supponamus datam esse rationem basis cycloidis AD (fig. 1) cum suâ altitudine, seu cum diametro circuli genitoris FC; sed ipsam datam esse rationem pro concesso usurpandum arbitrabamur, et ut omninò æquum est, datam esse supponimus.

Nihil ergò jam superest obscuritatis. Unum tamen restare videtur, ut doctissimos geometras ad propositiones nostras commodiùs et libentiùs investigandas invitemus; scilicet ea omnia removere quæ à perspicacitate ingenii, quam solam magni facimus, et explorare ac coronare instituimus, sunt aliena, qualia sunt tàm calculus integer multorum casuum quem postulabamus, quàm absoluta solutionum conscriptio; cùm ea non à viribus ingenii, sed ab aliis circumstantiis pendeant. Hoc itaque tantummodò jam instituimus, ut sola problematum difficultas remaneat superanda. Nempè:

Qui publico instrumento, intra præstitutum tempus, illustrissimo domino de Carcavi significaverit eorum quæ quæsita sunt demonstrationem penes se habere; et aut ipsammet demonstrationem quantumvis compendiosam ad ipsum miserit: aut si cartæ mandare nondum per otium licuerit, saltem ad confirmandam suæ assertionis veritatem, casûs quem mox designa-

bimus calculum dederit, seque paratum esse professus fuerit omnia omninò demonstrare ad ipsius D. de Carcavi nutum, hunc nobis satisfecisse declaramus; et consentimus, primum qui hæc fecerit primo, secundum secundo, præmio donandum, si sua solutio ab ipso D. de Carcavi virisque ad id secum abhibitis, cùm ipsi visum fuerit, exhibita, geometrica ac vera judicetur, salvo semper erroris calculo.

Casus autem, cujus solius sufficiet calculus, ille est. Si semicyclois ACF circa basim AF convertatur, et solidum indè genitum secetur plano per ipsam AF (quæ jam hujus solidi axis est) ducto, quod quidem, solidum dividet in duo semisolida paria: alterutrius horum semisolidorum centrum gravitatis assignari postulamus.

# RÉFLEXIONS

Sur les conditions des prix attachés à la solution des Problèmes concernant la Cycloïde.

Le premier octobre étant arrivé, auquel expiroit le temps destiné pour recevoir les solutions de ceux qui prétendroient aux prix des problèmes de la roulette, appelée en latin cyclois, ou trochois, nous en ouvririons dès à présent l'examen, si l'absence de M. de Carcavi, qui a eu la bonté d'envoyer nos écrits et d'en recevoir les réponses, ne nous obligeoit à retarder jusqu'à son retour, qui doit être dans peu de temps. Mais nous avons jugé à propos de répondre cependant à deux sortes de personnes, qui s'efforcent de traverser cet examen par des interprétations ridicules qu'ils font de mes paroles, qu'ils tournent entièrement contre leur sens naturel et contre celui que j'ai eu : essayant, par ces chicaneries, de frustrer ceux qui auroient envoyé les véritables solutions, des prix qu'ils auroient mérités.

Les premiers sont des gens qui écrivant de pays fort éloignés, mandent, par leurs lettres du mois d'août, qu'ayant reçu les écrits que nous leur envoyâmes au mois de juin, ils vont travailler à cette recherche; mais que pour ouvrir l'examen à Paris, on doit attendre nonseulement le premier octobre 1658, mais encore trois ou quatre mois après, et même huit, ou peut-être un an : n'étant pas impossible, disentils, que leurs lettres, quoique écrites avant le premier octobre, soient très-long-temps en chemin, soit par les incommodités de la saison, soit par celles de la guerre, soit enfin par les tempêtes de mer qui peuvent arrêter, ou même faire périr les vaisseaux qui les portent, auquel cas ils seroient recevables d'envoyer de secondes lettres, pourvu qu'ils eussent de bonnes attestations de leurs officiers publics, qu'elles fussent conformes aux premières, écrites avant le premier octobre.

Certainement si mon intention avoit été telle, et si les paroles de mon écrit le marquoient, je serois bien suspect d'avoir proposé une chimère, en proposant les prix, puisque j'aurois pu ne jamais les donner; et que quiconque se fût présenté au premier octobre avec ses solutions, j'aurois toujours pu le remettre, dans l'attente de quelque vaisseau, qui, ayant eu le vent favorable en portant mes écrits, pouvoit l'avoir contraire, ou même être péri, en rapportant les réponses. Et même ceux qui auroient gagné les prix en se trouvant les premiers entre ceux dont on auroit reçu les solutions au premier octobre, ne seroient jamais en assurance d'en pouvoir jouir, puisqu'ils pourroient toujours leur être contestés par d'autres solutions qui pourroient arriver tous les jours, premières en date, et qui les excluroient sur la foi des signatures des bourgmestres et officiers de quelque ville à peine connue, du fond de la Moscovie, de la Tartarie, de la Cochinchine ou du Japon. D'ailleurs on auroit eu trop de tromperies à craindre sur cet article; et il n'y eût eu aucune sûreté à produire ses résolutions à l'examen, puisque des plagiaires auroient pu les déguiser et les dater d'auparavant, en les faisant ainsi venir de quelque île bien éloignée.

J'ai voulu agir avec bien plus de clarté, de sûreté et de promptitude; et c'est pourquoi j'ai établi un jour et un lieu fixe: le lieu est Paris; le jour est le premier octobre, auquel le temps étant expiré, l'ouverture de l'examen des solutions reçues jusqu'alors, doit commencer sans attendre davantage, et le prix accordé au premier qui se trouvera alors en date, sans qu'il puisse être troublé en sa possession par ceux qui viendront après, lesquels seroient toujours, ou suspects, ou au moins trop tard arrivés, et ne sont plus recevables pour le prix.

Je sais bien qu'en cela il y a quelque avantage pour les François, et surtout pour ceux de Paris; mais en faisant faveur aux uns, je n'ai pas fait d'injustice aux autres. Je laisse à tous ceux qui viendront l'honneur de leur invention; je ne dispose pas de la gloire; le mérite la donne; je n'y touche pas : je ne règle autre chose que la dispensation des prix, lesquels venant de ma pure libéralité, j'ai pu disposer des conditions avec une entière liberté. Or je les ai établies de cette sorte; personne n'a sujet de s'en plaindre; je ne devois rien aux Allemands, ni aux Moscovites; je pouvois ne les avoir offerts qu'aux seuls François; je puis en proposer d'autres pour les seuls Flamands, ou pour qui je voudrois. J'y ai néanmoins agi le plus également que j'ai pu; et si les conditions sont plus favorables aux François qu'aux autres, ce n'a été que pour éviter de plus grandes difficultés, et des injustices toutes évidentes comme celle que je viens de représenter. Et ainsi ayant été nécessaire pour les éviter, de déterminer un temps et un lieu, j'ai cru que trois mois et demi suffisoient, et que Paris étoit le lieu le plus propre pour avoir réponse de toutes parts. C'est pourquoi en faisant mes écrits au mois de juin, j'ai donné jusqu'au premier octobre, intra primam diem octobris; et j'ai déclaré que si dans ce temps, d'environ trois mois et demi, il ne se trouvoit personne qui eût résolu mes questions, je les résoudrois alors moi-même, sans attendre davantage: quod si his circiter tribus elapsus mensibus, nullus inveniatur qui quæsita nostra solverit, non denegabimus quæ ipsi invenimus. Par où il est si visible que je ne voulois laisser passer que le temps de ces trois mois pour attendre les solutions, qu'il est ridicule de m'imputer cet autre sens, qui, comme j'ai dit, eût rendu les promesses des prix vaines et chimériques : et mon second écrit le marque encore trop clairement; car voici les règles que j'y ai établies : que ceux-là seuls seront admis, qui dans le temps prescrit auront fait signifier à M. de Carcavi, par un acte public, qu'ils ont les solutions, en lui en envoyant, ou une démonstration abrégée, ou au moins le calcul d'un certain cas par où il parût qu'ils ont tout résolu. Qui publico instrumento intra præstitutum tempus illustrissimo domino de Carcavi significaverit se eorum qua qua sita sunt solutionem penes se habere, et aut demonstrationem quantumvis compendiosam ad ipsum miserit: aut... saltem ad confirmandam suæ assertionis veritatem casús quem mox designabimus calculum dederit, hunc nobis satisfecisse declaramus.

Voilà mes termes, qui assurément ne souffrent aucune équivoque, et par lesquels j'ai établi les conditions les plus équitables que j'ai pu imaginer; car ayant établi qu'on prendroit date du jour qu'on auroit signifié et délivré à M. de Carcavi même, la démonstration ou le calcul proposé, j'ai retranché toutes les disputes sur la primauté, qui seroient nées, si on avoit pris date du jour de l'envoi; ce qui les auroit fait demeurer indécises durant plusieurs mois ou plusieurs années, comme il a été déjà dit. En exigeant qu'on fit cette signification par un acte public, j'ai arrêté de même les soupçons et les disputes qui auroient pu naître entre les prétendants, sur des écrits de mains privées : chacun ayant intérèt d'être non-seulement premier, mais encore seul; et ayant sujet de demander des preuves plus authentiques que des écrits de mains privées, pour croire qu'il en est venu d'autres dans le temps, soit devant, soit après soi. Aussi M. de Carcavi, ni moi, ne voulant pas qu'on nous en crût sur notre parole, nous avons averti de prendre des actes publics. Et enfin, en me contentant, ou d'une démonstration abrégée, ou au moins du calcul d'un seul cas pour donner date, en attendant qu'on envoyat la démonstration entière avec plus de loisir, j'ai soulagé les géomètres autant qu'il étoit possible de le faire, puisqu'on ne pouvoit pas moins leur demander, et que néanmoins ce que j'ai demandé est à peu près suffisant:

ce calcul étant si difficile et dépendant tellement du fond de la question, qu'on peut juger que qui l'aura trouvé a tout résolu en soi-même, et ne manque plus que de loisir pour l'écrire et l'achever. En quoi je crois avoir gardé un assez juste tempérament; car, d'une part, il n'étoit pas juste d'exiger une démonstration entière et écrite au long, et de faire dépendre la primauté du loisir qu'il faut pour cela; et de l'autre côté, il eût été bien plus injuste de ne pas exiger des preuves certaines qui marquassent qu'on a résolu les questions, et d'accorder le premier rang à ceux qui n'auroient donné aucune marque de les avoir résolues; de sorte que j'ai satisfait à tout, en demandant le véritable calcul de ce cas.

Et c'est pourquoi je ne puis assez admirer la vaine imagination de quelques autres, qui ont cru qu'il leur suffiroit d'envoyer un calcul faux et fabriqué au hasard, pour prendre date du jour qu'ils l'auroient donné, sans avoir produit d'autre marque qui fasse connoître qu'ils ont résolu les problèmes: ce qui est une imagination si ridicule, que j'ai honte de m'amuser à la réfuter. Cependant, encore qu'ils sachent fort bien que leur calcul est faux (car cela est visible à l'œil même); qu'ils l'aient mandé eux. mêmes par leurs lettres, et qu'ils n'en aient envoyé aucun autre, ils ne laissent pas, par la plus plaisante imagination du monde, de se croire en état d'être mis en ordre depuis le jour qu'ils ont produit ce faux calcul : prétendant



que ce que j'ai dit en d'autres occasions, toutes différentes, du peu d'égard qu'on doit avoir aux erreurs de calcul (savoir quand la démonstration entière et géométrique est envoyée en même temps; car alors la chose est sans doute) doit aussi avoir lieu lorsqu'on envoie autré chose qu'un faux calcul, en laquelle occasion je n'ai jamais dit un seul mot de pardonner ces erreurs. En effet, il faudroit avoir perdu le sens pour le dire; car il n'est pas difficile d'entendre quelle différence il y a entre deux personnes qui veulent montrer qu'ils ont résolu une question, dont l'une apporte, pour preuve de son discours, une démonstration parfaite et géométrique sans aucun défaut, à quoi il ajoute encore quelques calculs, tandis que l'autre ne produit autre chose qu'un seul calcul sans aucune sorte de preuve. Qui ne voit la différence qui se trouve entre les conditions de ces deux hommes, en ce qui regarde les erreurs de calcul? Il est toujours juste de pardonner ces erreurs à celui qui donne en même temps les démonstrations entières et parfaites; qui rendent le calcul superflu, qui enseignent l'art de le bien faire, qui apprennent à en reconnoître et corriger les défauts, et qui enfin toutes seules convainquent invinciblement qu'on a résolu les questions; mais la condition de l'autre est toute différente, puisque n'ayant donné pour toute marque de ses solutions qu'un seul calcul pour laisser à juger, selon qu'il sera vrai ou faux, qu'il a résolu les

questions ou non, s'il se trouve faux en toutes ses parties, que restera-t-il par où on puisse connoître qu'il a trouvé la vérité? Y a-t-il rien de si foible, que de vouloir qu'on lui pardonne toutes les erreurs qui s'y trouveront, et qu'encore qu'il soit faux en tout, et qu'il ne contienne rien de vrai, au lieu d'en conclure que l'auteur n'a pas trouvé la vérité, on en conclue au contraire qu'il possédoit la vérité depuis le jour qu'il a produit la fausseté? C'est assurément ce qu'on ne peut non plus conclure d'un faux calcul, que d'une fausse démonstration; car ce que les paralogismes sont en démonstration, les erreurs de calcul le sont quand le calcul est seul: il n'y a que deux manières de montrer qu'on a résolu des questions: savoir, de donner, ou la solution sans paralogisme, ou le calcul sans erreur; et c'est aussi une de ces deux choses que j'ai exigées, pour pouvoir prendre date. Mais n'est-ce pas une plaisante prétention, de vouloir passer pour avoir découvert la vérité, par cette seule raison qu'on a produit une fausseté, et de se faire préférer aux autres qui auroient produit les véritables calculs, parce qu'on auroit donné une fausseté avant eux, et que la règle que j'aurois établie pour reconnoître qui seroit le premier qui auroit résolu les questions, fût de voir qui seroit le premier qui eût fabriqué une fausseté? Si cela étoit ainsi, il eût été bien facile à toutes sortes de personnes d'en fabriquer au hasard et à sa fantaisie, et en les envoyant à M. de Carcavi, prendre date dès lors; en quoi sans courir aucun risque, puisqu'ils pouvoient se rétracter à leur volonté, ils se fussent acquis cet avantage, que s'ils avoient pu ensuite découvrir la vérité et même après le temps expiré, ou bien avoir quelques lumières des solutions déjà données quand on les examineroit, ils auroient été assurés d'être les premiers en date, en vertu de la fausseté qu'ils auroient les premiers produite : et de cette manière il seroit arrivé que l'honneur de la première invention, qui est la principale chose qu'on considère en ces matières, n'auroit pas dépendu de la première production de la vérité, mais de la première production qu'on auroit faite à sa fantaisie d'une fausseté; ce qui est la chose du monde la plus extravagante.

Je serois bien fâché qu'on me crût capable d'avoir donné pour loi une condition si injuste et si impertinente. Mais elle est aussi éloignée de mon sens que de mes paroles. Quand j'ai dit qu'il suffiroit, pour passer pour premier, d'envoyer une démonstration abrégée, ou au moins le calcul d'un seul cas, je n'ai pas dit une seule parole de pardonner les erreurs de calcul, comme mes paroles, que j'ai déjà rapportées, le témoignent: aut saltem ad confirmandam suæ assertionis veritatem calculum unius casús miserit. Et c'est être ridicule de rapporter à ce lieu, où je n'en parle en aucune sorte, ce que je dis sur un autre sujet, savoir quand le reste des dé-

monstrations et les solutions entières sont à loisir apportées à l'examen, auquel cas si les juges les trouvent toutes véritables et géométriques, on y pardonnera sans doute les erreurs de calcul (quoique ce soit tonjours une grâce): si solutio exhibita domino de Carcavi virisque secum ad hoc adhibitis geometrica ac vera judicetur, salvo semper errore calculi: lesquelles, comme j'ai déjà dit, il est toujours aussi juste de pardonner en n'agissant pas à la rigueur, quand la démonstration est présente, qu'il est hors de raison d'y penser quand on ne produit qu'un seul calcul, faux en toutes ses parties.

Il n'est donc que trop visible que ceux qui ont produit ces calculs faux, ne l'ont fait que pour gagner par là le temps de chercher à loisir ce qu'ils n'avoient pas encore trouvé, et ce qu'ils veulent être réputés avoir trouvé depuis le jour qu'ils avoient envoyé leur fausseté, s'ils peuvent y arriver ensuite par quelque voie, en quelque temps que ce soit. Mais c'est en vain qu'ils ont tenté cette finesse; car la règle est écrite : il falloit envoyer le calcul dans le temps, s'ils l'eussent eu; et un calcul faux, en toutes ses parties, n'est en aucune sorte un calcul; et ainsi quand ils l'auroient envoyé, même signé par un notaire, ce ne seroit que des erreurs signées par notaire, et ils seront réputés comme n'ayant rien envoyé.

Leurs calculs sont donc justement réputés nuls puisqu'il n'y avoit que deux mesures à désigner, et qu'ils les ont données toutes deux fausses, et chacune d'environ de la moitié. Cependant quelques-uns de ceux-là qui déclarent franchement qu'ils savent bien qu'elles sont fausses, mais en ne laissant pas de prétendre d'en avoir acquis leur rang, disent aussi qu'ils en ont maintenant un autre calcul qu'ils assurent être le veritable, mais ils ne l'envoient pas: ce qui ne fait que trop paroître leur finesse; car s'ils l'avoient en effet, que ne l'envoyoient-ils en même temps? vu même qu'ils ne falloit pas quatre lignes pour l'écrire; et qu'au lieu de cela, ils emploient des pages entières à dire qu'ils l'enverront si on le leur demande; mais ce n'étoit pas cela qu'il falloit faire, il falloit l'envoyer s'ils l'avoient : la règle n'étant pas de le promettre dans le temps, mais de l'envoyer réellement. C'est cela qui fait foi ; mais pour les simples promesses qu'ils font, on n'est pas plus obligé de les croire, qu'en ce qu'ils promettent avec une pareille certitude dans les mêmes lettres, qu'ils enverront aussi dans peu de temps la Ouadrature du cercle, et même en deux manières différentes : de toutes lesquelles choses il sera cependant fort permis de douter, jusqu'à ce qu'il en paroisse d'autres preuves que des paroles. Et ainsi puisqu'ils ont laissé passer le temps sans envoyer, ni le vrai calcul demandé, ni aucune solution, ni aucune autre chose, et qu'ils nous ont ainsi laissés entièrement dans le doute, s'ils ont en effet résolu nos questions,

ou en quel temps ils les ont résolues ; leurs faux calculs ne nous en donnant aucune marque, nous leur déclarons sans les nommer, ni les marquer en aucune manière, qu'ils ne sont plus recevables quant aux prix; que le temps en est passé à leur égard; que nous allons examiner les calculs et les solutions des autres qui ont été reçus dans le temps; et que pour eux, qui ne peuvent plus prétendre ni aux prix, ni à l'honneur de la première invention, il leur reste au moins celui de corriger leurs erreurs après l'avertissement qu'on leur en donne; ce qui leur sera d'autant plus facile, que le véritable calcul commence maintenant d'être divulgué. Car comme je m'étois engagé par mon premier écrit, de le publier aussitôt que le temps seroit expiré, j'ai commencé à le faire dans le commencement d'octobre; et parce que je ne sais pas encore si entre tous ceux qui ont déjà envoyé les leurs à M. de Carcavi, il y en a qui l'aient rencontré, et que s'il s'en trouve, il est juste que je le laisse publier sous leur nom, je n'ai pas encore voulu l'imprimer sous le mien; mais parce qu'il n'est pas juste aussi que d'autres s'en attribuent désormais l'invention, le temps où je me suis obligé de le laisser chercher étant fini, je l'ai donné écrit à la main à plusieurs personnes dignes de foi, et entre autres à M. de Carcavi, à M. de Roberval, professeur royal des mathé. matiques; à M. Gallois, notaire royal à Paris, et à plusieurs personnes de France, et d'ailleurs 148 RÉFLEXIONS SUR LES PRIX, etc. très-considérables par leurs qualités et par leur science, afin que, comme j'ai déjà dit, si ceux dont on a reçu les solutions l'ont trouvé, je leur en quitte la gloire, sinon, qu'on sache qui en est le premier inventeur.

Voilà ce que nous avions à dire généralement pour tous ceux dont les calculs et les solutions qu'on a reçues dans le temps, se trouveront évidemment fausses dans l'examen, et pour tous ceux qui prétendroient qu'on devroit désormais en recevoir de nouvelles.

Ce 7 octobre 1658.

J'espère donner dans peu de jours la manière dont on est venu à la connoissance de cette ligne, et qui est le premier qui en a examiné la nature; c'est ce que j'appellerai l'Histoire de la Roulette.

#### ANNOTATA

IN QUASDAM SOLUTIONES PROBLEMATUM
DE CYCLOIDE.

Etapso tempore præmiis comparandis destinato, et ad kalendas octobris terminato, verum calculum casûs à me propositi hucusquè latentem novissimè evulgare cœpi, ut si in examinandis solutionibus quæ à diversis geometris

intra præstitutum tempus missæ sunt, quædam reperiatur quæ eòdem inciderit; ejus author præmio et glorià inventionis potiatur: sin verò, ego meo nomine publici tunc juris faciam illum quem interim manuscriptum ad plurimos jam undequaquè misi; et inter cæteros ad illustrissimum D. de Carcavi, ad clarissimum ac insignissimum geometram D. de Roberval, regium mathematicorum professorem ad integerrimum virùm D. Gallois, notarium regium, ac ad diversos alios tum dignitate, tum scientià præcellentissimos viros, qui rogati sunt diem quo eum receperunt annotare et subsignare.

Deindè solutiones apud D. de Carcavi missas ab eo tempore quo Lutetiam deseruit, examinare aggressus sum (quæ enim ante abscessum suum receperat in arculis clausas reliquit, nec ante suum reditum poterunt perpendi). Ab eâ ergo, ex iis quas apud eum reperi, incipere visum est, quæ gravissima est, quippe quæ absque ullà demonstratione in solo calculo consistit casûs quem designaveram; quem quidem calculum postulaveram, ut ex eo, prout verus aut falsus esset, dignosci possit, an ejus author absolvisset nec ne, quæ se absolvisse profiteretur problemata. Sic enim locutus eram : Qui quæstiones resolverit, significabit intra præstitutum tempus D. de Carcavi, et quidem instrumento publico, se solutiones habere. Et quia simplex illa assertio omni probatione destituta, vana prorsus fuisset et jus nullum authori suo dedisset cur aliis præferretur, subjunxi: Et ad confirmandam suæ assertionis veritatem, aut demonstrationem compendiosam miserit, aut saltem calculum istius casús ex cujus nempè veritate, de veritate assertionis judicaretur.

Hic igitur author calculum suum hujus casûs misit in indicium veritatis à se repertæ. At verò calculus iste suus nimiùm falsus est, et nihil prorsus veri continet. Duas enim solum mensuras profert, et ambas falsas, et, ut dictum est, nimiùm falsas : ita ut calculus ille quem author ad confirmandam suæ assertionis veritatem juxta præscriptam legem misit, nihil aliud confirmet, nisi ipsum vanè asseruisse se demonstrationem penes se habere. Falsus enim calculus, in indicium solutionis adductus, falsitatem potiùs quam veritatem solutionis indicat. Adeòque miror hunc authorem, ea quæ de calculi erroribus condonandis in alia omnino occasione diximus. ad istam trahere voluisse : non intelligens quanta sit differentia inter eum qui asserens se cujusvis quæstionis solutionem habere, nullam demonstrationem affert, sed solummodò calculum, ex quo solo suadere nititur se verè rem absolvisse; et eum qui totius quæstionis solutionem omni ex parte geometrice demonstratam profert, et simul cum hâc solidâ demonstratione, etiam superaddit calculum. Magnum sanè est inter utrumque discrimen, quantum ad errores calculi attinet. Qui enim solutionem geometrice demonstratam exhibet, nullum de suâ solutione dubium relinquit, eique æquum est semper condonare errores calculi qui præsenti demonstrationis luce evanescunt et corriguntur.

Alter verò qui nihil aliud quam calculum sine ullà demonstratione porrigit, si erroneus sit, et nullam veram mensuram habeat, quid ei supererit undè patefaciat se rem resolvisse? An sola falsitas, repertæ veritatis indicium est? Ut ergo ex demonstratione falså non ostenderetur detectam esse veritatem, sic et nec ex falso calculo ostenditur. Quod enim paralogismus est in demonstratione, hoc error calculi est in calculo solo, et demonstratione destituto; nec aliter quis judicare potest se quæstionem resolvisse, nisi aut demonstrationem paralogismis purgatam, aut saltem calculum erroris expertem proferendo.

Et ideò cùm apud me statuissem experiri ac certò dignoscere quis futurus esset primus, qui quæstiones nostras absolveret, hæc indicia flagitavi, ut intra præstitutum tempus, aut demonstratio ipsa, quantumvis compendiosa, aut saltem calculus illius quem designaveram casûs, prodiret: quibus verbis quis aliud intelliget quàm verum calculum; non autem falsum? falsus enim calculus non est calculus. Et quid stultius fuisset, quàm ex calculo falso, et nihil veri habente, concludere authorem suum veram possidere demonstrationem, ipsique primas dare, et jus concedere ut omnibus aliis postha-

bitis, prior habeatur solutionis inventor? Non planè ea mihi intentio fuit; et si ita esset, liberum cuilibet fuisset statim atque scripta nostra vulgata sunt, calculum fictitium quantumvis erroneum ad libitum componere, et ex eo tamen ordinem sibi ascribere, ac nullum damnum metuendo, indè securitatem adipisci, ut si qua deinde vià problemata etiam ultimo loco solvisset, ad prima tamen præmia veniret, quia falsum calculum primus protulisset. Et ita foret, ut primæ inventionis honor, qui his in rebus præcipus est, non à primâ veritatis detectione, sed à prima falsitate pro arbitratu fabricata, penderet. Absit ut tam iniquam et ineptam conditionem pro lege dederim! Hoc certè longè abest sicut à mente mea, sic et à verbis meis, quæ ita se habent.

Qui publico instrumento, intra præstitutum tempus illustrissimo D. de Carcavi significaverit se eorum quæ quæsita sunt demonstrationem penes se habere; et aut ipsammet demonstrationem ad ipsum miserit: aut saltem, ad confirmandam suæ assertionis veritatem casús quem mox designabimus calculum dederit (Ibi nulla prorsus facta est ut nec fieri potuit, de condonandis erroribus mentio.), seque paratum esse professus fuerit omnia omninò demonstrare ad ipsius D. de Carcavi nutum, hunc nobis satisfecisse declaramus; et consentinus primum qui hæc fecerit primo, secundum secundo præmio donandum. Hæc ergo prima est conditio, ut aut ipsa abbreviata solutio mittatur,

aut saltem calculus, nullà de condonandis erroribus factà mentione. Quia verò hic calculus
etiam verus non omninò sufficiebat ad præmia
obtinenda, hanc secundam conditionem ut
æquum erat subjunxi: si sua solutio ab ipso
D. de Carcavi virisque ad id secum adhibitis, cùm
ipsi visum fuerit, exhibita, geometrica ac vera
judicetur, salvo semper errore calculi. Ibi sanè,
ubi de examinandis demonstrationibus agitur,
jure condonantur errores calculi; cùm enim
adest demonstratio, ita eos negligere semper
justum est, ac ridiculum foret cùm calculus
solus exhibitur, qui si nihil veri habeat calculus
non est, ut jam satis diximus.

Talis est autem calculus authoris illius de quo hic agitur, nec quicquam veri continet; ipsiusque falsitatem author ipsemet agnovit, illumque posterioribus litteris revocavit, nec ullum alium misit, et sic reverà nihil misisse censendus est. Se tamen alium calculum penes se habere scribit, quem verum esse asserit; cujus novæ assertionis cùm nullum hucusque indicium protulerit, sed mera tantum verba, non plus in hậc re fidei meretur quảm cùm in eisdem epistolis, pari fiducià promittit se brevi missurum quadraturam circuli et hyperboles duabus diversis methodis expeditam; de quibus omnibus periti quique interim non temerè dubitabunt. Si enim calculum quæsitum reverà haberet, cur non intra tempus constitutum misisset non video: hoc enim promptius fuisset quàm

fusis quibus utitur verbis polliceri. Calculum autem verum promittendo, et non mittendo, spatium quærendi sibi præparare videtur, et si fortè etiam extra tempus reperiat, aut aliquo modo illius quem jam ad multos misimus notitiam habere possit, illum ipse sibi fortassis, et quasi à se jamdiù repertum, et intra debitum tempus ascribat. Melius tamen de ipso sentimus, hæc enim frustra et inaniter tentaret. Oportebat quippe si habuisset, intra tempus destinatum misisse, scripta namque lex instat, qui intra præstitutum tempus publico instrumento calculum saltem miserit. Ille autem nihil ex iis implevit; non enim instrumentum publicum, sed privatas cartulas adduxit, quas sanè reliqui authores qui publicas, ut postulatum est, attulerunt, respuent, sive posteriores sint ut ei præponantur, sive priores fuerint ut soli et sine socio habeantur, quibus cum ego debitor sim, resistere non possem, non enim privatis scripturis fides adhibetur, nec ut ipsi verbis meis credant, auderem aut vellem petere; et ideò publicum instrumentum flagitaveram fide ex se ipso dignum. Author autem ille nec tale instrumentum validum attulit, sed et nec verum calculum dedit, solam verò falsitatem, etsic cùm nobis omninò dubium reliquerit an quæstiones resolverit, aut à quo tempore resolverit, quidquid de hac questione scripsit tanquam aut inane aut falsum, et quasi non fuisset, habendum est; et cum jam elapsum sit tempus, ipse author Ipse verò cùm jam ad primæ inventionis honorem, divulgato à nobis vero calculo, pervenire non possit, suos saltem errores corrigendi gloriam monitus conetur adipisci.

Datum 9 octobris 1658.

### HISTOIRE DE LA ROULETTE,

APPELÉE AUTREMENT

### TROCHOÏDE OU CYCLOÏDE,

Où l'on rapporte par quels degrés on est arrivé à la connoissance de cette ligne.

La roulette est une ligne si commune, qu'après la droite et la circulaire, il n'y en a point
de si fréquente; et elle se décrit si souvent aux
yeux de tout le monde, qu'il y a lieu de s'étonner qu'elle n'ait point été considérée par les anciens, dans lesquels on n'en trouve rien: car
ce n'est autre chose que le chemin que fait en
l'air le clou d'une roue, quand elle roule de son
mouvement ordinaire, depuis que ce clou commence à s'élever de terre, jusqu'à ce que le roulement continu de la roue l'ait rapporté à terre,
après un tour entier achevé: supposant que la
roue soit un cercle parfait, le clou un point

dans sa circonférence, et la terre parfaitement plane.

Le feu père Mersenne, minime, fut le premier qui la remarqua environ l'an 1615, en considérant le roulement des roues, ce fut pourquoi il l'appela la Roulette. Il voulut ensuite en reconnoître la nature et les propriétés; mais il ne put y pénétrer.

Il avoit un talent tout particulier pour former de belles questions; en quoi il n'avoit peutêtre pas de semblable: mais encore qu'il n'eût pas un pareil bonheur à les résoudre, et que ce soit proprement en ceci que consiste tout l'honneur, il est vrai néanmoins qu'on lui a obligation, et qu'il a donné l'occasion de plusieurs belles découvertes, qui peut-être n'auroient jamais été faites, s'il n'y eût excité les savants.

Il proposa donc la recherche de la nature de cette ligne, à tous ceux de l'Europe qu'il en crut capables, et entre autres à Galilée; mais aucun ne put y réussir, et tous en désespérèrent.

Plusieurs années se passèrent de cette sorte jusques en 1634, que le père voyant résoudre à M. de Roberval, professeur royal de mathématiques, plusieurs grands problèmes, il espéra de tirer de lui la solution de la roulette.

En effet M. de Roberval y réussit; il démontra que l'espace de la roulette est triple de la roue qui la forme. Ce fut alors qu'il commença de l'appeler par ce nom tiré du grec, Trochoides, correspondant au mot françois, Roulette. Il dit au père que sa question étoit résolue, et lui déclara même cette raison triple, en exigeant néanmoins qu'il la tiendroit secrète durant un an, pendant lequel il proposeroit de nouveau cette question à tous les géomètres.

Le père, ravi de ce succès, leur écrivit à tous, et les pressa d'y repenser, en leur ajoutant que M. de Roberval l'avoit résolue, sans leur dire comment.

L'année et plus étant passée, sans qu'aucun en eût trouvé la solution, le père leur écrivit pour la troisième fois, et leur déclara alors la raison de la roulette à la roue, comme 3 à 1. En 1635, sur ce nouveau secours, il s'en trouva deux qui en donnèrent la démonstration : on reçut leurs solutions presque en même temps, l'une de M. de Fermat, conseiller au parlement de Toulouse, l'autre de feu M. Descartes, et toutes deux différentes l'une de l'autre, et encore de celle de M. de Roberval : de telle sorte néanmoins qu'en les voyant toutes, il n'est pas difficile de reconnoître quelle est celle de l'auteur; car il est vrai qu'elle a un carractère particulier, et qu'elle est prise par une voie si belle et si simple, qu'on connoît bien que c'est la naturelle. Et c'est en effet par cette voie qu'il est arrivé à des dimensions bien plus difficiles sur ce sujet, à quoi les autres méthodes n'ont pu servir.

Ainsi la chose devint publique, et il n'y eut

personne en France, de ceux qui se plaisent à la géométrie, qui ne sût que M. de Roberval étoit l'auteur de cette solution, à laquelle il en ajouta en ce même temps deux autres: l'une fut la dimension du solide à l'entour de la basc, l'autre, l'invention des touchantes de cette ligne, par une méthode qu'il trouva alors, et qu'il divulgua incontinent, laquelle est si générale, qu'elle s'étend aux touchantes de toutes les courbes: elle consiste en la composition des mouvements.

En 1638, feu M. de Beaugrand ayant ramassé les solutions du plan de la roulette, dont il y avoit plusieurs copies, avec une excellente méthode, de maximis et minimis, de M. de Fermat, il envoya l'une et l'autre à Galilée, sans en nommer les auteurs: il est vrai qu'il ne dit pas précisément que cela fût de lui; mais il écrivit de sorte qu'en n'y prenant pas garde de près, il sembloit que ce n'étoit que par modestie qu'il n'y avoit pas mis son nom; et pour déguiser un peu les choses, il changea les premiers noms de Roulette, et Trochoùde, en celui de Cycloùde.

Galilée mourut bientôt après, et M. de Beaugrand aussi. Toricelli succéda à Galilée, et tous ses papiers lui étant venus entre les mains, il y trouva entre autres ces solutions de la roulette sous le nom de *Cycloïde*, écrites de la main de M. de Beaugrand, qui paroissoit en être l'auteur, lequel étant mort, il crut qu'il y avoit assez de

temps passé pour faire que la mémoire en fût perdue, et ainsi il pensa à en profiter.

Il fit donc imprimer son livre en 1644, dans lequel il attribue à Galilée ce qui est dû au père Mersenne, d'avoir formé la question de la roulette; et à soi-même ce qui est dû à M. de Roberval, d'en avoir le premier donné la résolution : en quoi il fut non-seulement inexcusable, mais encore malheureux; car ce fut un sujet de rire en France, de voir que Toricelli s'attribuoit en 1644, une invention qui étoit publiquement et sans contestation reconnue depuis huit ans pour être de M. de Roberval, et dont il y avoit, outre une infinité de témoins vivants, des témoignages imprimés, et entre autres un écrit de M. Desargues, imprimé à Paris au mois d'août 1640, avec privilége, où il est dit, et que la roulette est de M. de Roberval, et que la méthode de maximis et minimis est de M. de Fermat.

M. de Roberval s'en plaignit donc à Toricelli, par une lettre qu'il lui en écrivit la même année; et le père Mersenne en même temps, mais encore plus sévèrement: il lui donna tant de preuves, et imprimées, et de toutes sortes, qu'il l'obligea d'y donner les mains, et de céder cette invention à M. de Roberval, comme il fit par ses lettres que l'on garde, écrites de sa main, du même temps.

Cependant comme son livre est public, et que son désaven ne l'est pas, M. de Roberval ayant si peu de soin de se faire paroître, qu'il n'en a jamais rien fait imprimer; beaucoup de monde y a été surpris, et je l'avois été moimême; ce qui a été cause que par mes premiers écrits, je parle de cette ligne comme étant de Toricelli, et c'est pourquoi je me suis senti obligé de rendre par celui-ci à M. de Roberval, ce qui lui appartient véritablement.

Toricelli avant reçu cette petite disgrâce, et ne pouvant plus passer auprès de ceux qui savoient la vérité, pour auteur de la dimension de l'espace de la roulette, ni même de celle du solide autour de la base, M. de Roberval la lui ayant déjà envoyée, il essaya de résoudre celui à l'entour de l'axe. Mais ce fut là qu'il trouva bien de la difficulté; car c'est un problème d'une haute, longue et pénible recherche. Ne pouvant donc y réussir, il en envoya une solution assez approchante, au lieu de la véritable, et manda que ce solide étoit à son cylindre comme 11 à 18: ne pensant pas qu'on pût le convaincre. Mais il ne fut pas plus heureux en cette rencontre qu'en l'autre; car M. de Roberval, qui en avoit la véritable et géométrique dimension, lui manda non-seulement son erreur, mais encore la vérité. Toricelli mourut peu de temps après.

M. de Roberval ne s'arrêta pas à la seule dimension de la première et simple roulette et de ses solides; mais il étendit ses découvertes à toutes sortes de roulettes, allongées on accourcies, pour toutes lesquelles ses méthodes sont générales, et donnent, avec une même facilité, les touchantes, la dimension des plans et de leurs parties, leurs centres de gravité, et les solides, tant autour de la base, qu'autour de l'axe. Car encore qu'il ne l'ait donné au long que des roulettes entières, sa méthode s'étend, sans rien y changer, et avec autant de facilité, aux parties, et ce seroit chicaner que de lui en disputer la première résolution.

La connoissance de la roulette ayant été portée jusque-là par M. de Roberval, la chose étoit demeurée en cet état depuis quatorze ans; lorsqu'une occasion imprévue m'ayant fait penser à la géométrie que j'avois quittée il y avoit longtemps, je me formai des méthodes pour la dimension et les centres de gravité des solides, des surfaces planes et courbes, et des lignes courbes, auxquelles il me sembla que peu de choses pourroient échapper : et pour en faire l'essai sur un sujet des plus difficiles, je me proposai ce qui restoit à connoître de la nature de cette ligne ; savoir , les centres de gravité de ses solides, et des solides de ses parties; la dimension et les centres de gravité des surfaces de tous ces solides; la dimension et les centres de gravité de la ligne courbe même de la roulette et de ses parties.

Je commençai par les centres de gravité des solides et des demi-solides, que je trouvai par ma méthode, et qui me parurent si difficiles par toute autre voie, que, pour savoir s'ils l'étoient

11

en effet autant que je me l'étois imaginé, je me résolus d'en proposer la recherche à tous les géomètres, et même avec des prix. Ce fut alors que je fis mes écrits latins, lesquels ont été envoyés partout : et pendant qu'on cherchoit ces problèmes, touchant les solides, j'ai résolu tous les autres, comme on verra à la finde ce discours, quand j'aurai parlé des réponses qu'on a reçues des géomètres sur le sujet de mes écrits.

Elles sont de deux sortes. Les uns prétendent d'avoir résolu les problèmes proposés, et ainsi avoir droit aux prix; et les écrits de ceux-là seront vus dans l'examen régulier qui doit s'en faire. Les autres n'ont point voulu prétendre à ces solutions, et se sont contentés de donner leurs premières pensées sur cette ligne.

J'ai trouvé de belles choses dans leurs lettres, et des manières fort subtiles de mesurer le plan de la roulette, et entre autres dans celles de M. Sluze, chanoine de la cathédrale de Liége; de M. Richi, Romain; de M. Huguens, Hollandois, qui a le premier produit que la portion de la roulette, retranchée par l'ordonnée de l'axe, menée du premier quart de l'axe du côté du sommet, est égale à un espace rectiligne donné: et j'ai trouvé la même chose dans une lettre de M. Wren, Anglois, écrite presque en même temps.

On a vu aussi la dimension de la roulette et de ses parties, et de leurs solides à l'entour de la base seulement, du révérend père Lallouere, jésuite de Toulouse. Comme il l'envoya tout imprimée, j'y fis plus de réflexion; et je fus surpris de voir que tous les problèmes qu'il y résout, n'étant autre chose que les premiers de ceux que M. de Roberval avoit résolus depuis si long-temps, il les donnoit néanmoins sous son nom, sans dire un seul mot de l'auteur. Car encore que sa méthode soit différente, on sait assez combien c'est une chose aisée, non-seulement de déguiser des propositions déjà trouvées, mais encore de les résoudre d'une manière nouvelle, par la connoissance qu'on a déjà eue une fois de la première solution.

Je priai donc instamment M. de Carcavi, nonseulement de faire avertir le révérend père que tout cela étoit de M. de Roberval, ou au moins manifestement enfermé dans ses movens, mais encore de lui découvrir la voie par laquelle il v est arrivé (car on ne doit pas craindre de s'ouvrir entre les personnes d'honneur). Je lui fis donc mander que cette voie de la première découverte étoit la quadrature que l'auteur avoit trouvée depuis long-temps, d'une figure qui se décrit d'un trait de compas sur la surface d'un cylindre droit, laquelle surface étant étendue en plan, forme la moitié d'une ligne, qu'il a appelée la campagne de la Roulette, dont les ordonnées à l'axe sont égales aux ordonnées de la roulette, diminuées de celles de la roue. En quoi je crus faire un plaisir particulier au révérend père, parce que dans ses lettres que nous avons, il parle de la quadrature de cette figure, qu'il appelle *Cycloï-cylindrique*, comme d'une chose très-éloignée de sa connoissance, et qu'il eût fort désiré connoître. M. de Carcavi n'ayant pas eu assez de loisir, a fait mander tout cela et fort au long, par un de ses amis, au révérend père, qui a fait réponse.

Mais entre tous les écrits qu'on a reçus de cette sorte, il n'y a rien de plus beau que ce qui a été envoyé par M. Wren; car outre la belle manière qu'il donne de mesurer le plan de la roulette, il a donné la comparaison de la ligne courbe même et de ses parties, avec la ligne droite: sa proposition est, que la ligne de la roulette est quadruple de son axe, dont il a envoyé l'énonciation sans démonstration. Et comme il est le premier qui l'a produite, c'est sans doute à lui que l'honneur de la première invention en appartient.

Je ne croirai pas pourtant lui rien ôter, pour dire, ce qui est aussi véritable, que quelques géomètres de France, auxquels cette énonciation a été communiquée, en ont trouvé la démonstration sur-le champ, et entre autres M. de Fermat. Et je dirai de plus que M. de Roberval a témoigné que cette connoissance ne lui étoit pas nouvelle; car aussitôt qu'on lui en parla, il en donna la démonstration entière, avec une très-belle méthode pour la dimension de toutes les courbes, laquelle il n'avoit point encore

voulu publier: espérant d'en tirer quelques connoissances encore plus considérables, comme en effet c'étoit par là qu'il avoit comparé depuis long-temps les lignes spirales aux paraboliques; on en voit quelque chose dans les Œuvres du révérend père Mersenne.

Cette méthode est encore tirée de la composition des mouvements, de même que celle des touchantes; car comme la direction du mouvement composé donne la touchante, ainsi sa vitesse donne la longueur de la courbe, dont voici la première publication.

Voilà ce que j'ai trouvé de plus remarquable dans les écrits de ceux qui ne prétendent point aux prix. Quant aux autres, je n'en parleraiqu'après l'examen qui devoit s'en ouvrir le premier octobre, mais que nous sommes obligés de remettre au retour de M. de Carcavi, qu'on attend de jour en jour.

C'est alors qu'on jugera de ceux qui auront satisfait aux quatre conditions portées par mes

écrits, publiés au mois de juin; savoir:

1º. Que la solution ait été reçue et signifiée chez M. de Carcavi dans le premier octobre, qui est le temps prescrit : Qui intra præstitutum tempus illustrissimo D. de Carcavi significaverit, etc.

2°. Qu'elle soit accompagnée d'un acte public, instrumento publico, pour ôter tout soupçon.

3º. Qu'elle contienne, ou une démonstration abrégée, ou au moins le calcul d'un cas que je demande pour reconnoître, par la qualité de ce calcul, si celui qui l'envoie avoit en effet dès lors la résolution nette et parfaite des problèmes: aut saltem ad confirmandam suæ assertionis veritatem casús quem mox designabimus calculum dederit; ce qui paroîtroit être vrai ou faux, selon que le calcul seroit vrai ou faux.

4°. Que l'on enverroit ensuite et à loisir l'entière démonstration de tous les autres cas proposés, omnia omninò demonstrare; et qu'elle soit jugée vraie et géométrique en toutes ses parties, par ceux que M. de Carcavi voudra nommer. Et j'ai même pardonné les erreurs de calcul qui se trouveront dans ces dernières et entières démonstrations de tous les cas généralement; parce que quand les démonstrations sont présentes, les calculs ne sont jamais nécessaires, et les erreurs y sont toujours pardonnables.

S'il s'en trouve qui soient dans ces conditions, le premier aura le premier prix, et le second, le second: s'il n'y en a qu'un, il les aura tous deux. Mais ceux qui ne les auront pas toutes accomplies, seront exclus des prix, quoiqu'ils ne le soient pas de l'honneur, qui leur appartiendra toujours par le mérite des écrits qu'ils pourront produire; car je n'ai pas mis des conditions à la dispensation de l'honneur, dont je ne dispose pas, mais seulement à celle des prix dont j'ai pu disposer à mon gré.

Que s'il ne se trouve personne dans l'examen

qui ait résolu les problèmes, je les donnerai alors moi-même, comme je me suis obligé par mes écrits de le faire, quand le temps seroit expiré, c'est-à-dire, au premier octobre. Et j'ai en effet déjà commencé à divulguer mon calcul, que j'ai donné écrit à la main à plusieurs personnes dignes de foi, et entre autres, à M. de Carcavi, à M. de Roberval, à M. Galois, notaire royal à Paris, et à plusieurs autres personnes de France, et d'ailleurs très-considérables par leur qualité et par leur science, qui ont marqué le jour qu'ils l'ont reçu. J'ai cru à propos d'en user ainsi, et de ne pas le faire encore imprimer, afin que si dans l'examen il s'en trouve qui l'aient déjà rencontré, je publie qu'ils l'ont résolu avant que j'eusse divulgué ma solution; sinon je donnerai publiquement ce que personne n'aura trouvé, et j'y ajouterai encore les problèmes suivants, qui restent sur la nature de la roulette, dont quelques-uns ne me semblent pas moins difficiles.

1°. Le point Z étant donné où l'on voudra, dans la roulette simple, trouver non-seulement la dimension de la ligne courbe ZA, comprise entre le point Z et le sommet (ce que M. Wren a résolu), mais encore le centre de gravité de cette portion de la ligne courbe.

2°. Trouver la dimension de la surface décrite par cette portion de la ligne courbe, tournée, tant autour de la base (ce qui est facile), qu'autour de l'axe, d'un tour entier, ou d'un demi, ou d'un quart, ou de telle partie de tour qu'on voudra.

3°. Trouver le centre de gravité de cette surface, ou demi-surface, ou quart de surface, etc.; ce qui est le plus difficile et proprement le seul que je propose.

Dans tous lesquels problèmes je suppose la quadrature du cercle, où il est nécessaire de la supposer.

Voilà ce qui restoit à découvrir sur la nature de cette ligne, et dont je tiendrai la solution secrète jusqu'au dernier décembre de cette année 1658, afin que si quelqu'un en trouve la solution dans ce temps, il ait l'honneur de l'invention. Mais ce temps expiré, si personne ne la donne, je la donnerai alors; et même la dimension générale des lignes courbes de toutes les cycloïdes allongées ou accourcies; lesquelles ne sont pas égales à des lignes droites, mais à des ellipses.

C'est là que j'ai fini de considérer la nature de cette ligne. Et pour reprendre, en peu de mots, toute cette histoire, il paroît:

Que le premier qui a remarqué cette ligne en la nature, mais sans en pénétrer les propriétés, a été le père Mersenne.

Que le premier qui en a connu la nature, trouvé les touchantes, mesuré les plans et les solides, et donné le centre de gravité du plan et de ses parties, a été M. de Roberval. Que le premier qui en a mesuré la ligne courbe, a été M. Wren.

Et qu'enfin j'ai trouvé le centre de gravité des solides et demi-solides de la ligne et de ses parties, tant autour de la base, qu'autour de l'axe; le centre de gravité des surfaces, demi-surfaces, quarts de surface, etc., décrites par la ligne et par ses parties, tournées autour de la base et autour de l'axe; et la dimension de toutes les lignes courbes des roulettes allongées ou accourcies.

Ce 10 octobre 1658.

# HISTORIA TROCHOIDIS,

SIVE CYCLOIDIS,

GALLICÈ, LA ROULETTE:

In quâ narratur quibus gradibus ad intimam illius lineæ naturam cognoscendam perventum sit.

Inter infinitas linearum curvarum species, si unam circularem excipias, nulla est quæ nobis frequentiùs occurrat quàm trochoides (gallicè la roulette): ut mirum sit quòd illa priscorum seculorum geometras latuerit, apud quos de tali linea nihil prorsus reperiri certum est.

Describitur à clavo rotæ in sublimi delato, dùm rota ipsa, motu rotis peculiari, secundùm orbitam suam rectà fertur simul et circumvolvitur, initio motùs sumpto, dùm clavus orbitam tangit, usque dùm absolutà una conversione, clavus idem iterùm eandem tangat orbitam. Supponimus autem hic ad geometriæ speculationem, rotam esse perfectè circularem; clavum, punctum in circumferentia illius assumptum; iter rotæ, perfectè planum; orbitam denique perfectè rectam, quam circumferentia rotæ continuò tangat; ambabus, orbità inquam et circumferantia, in uno eodemque plano inter movendum ubique existentibus.

Hanc lineam primus omnium advertit Mersennus, ex minimorum ordine, circa annum 1615, dùm rotarum motus attentiùs consideraret; atque indè rotulæ ei nomen indidit; post ille naturam ejus et proprietates inspicere voluit, sed irrito conatu.

Erat huic viro ad excogitandas arduas ejusmodi quæstiones singulare quoddam acumen, et quo omnes in eo genere facilè superaret: quanquam autem in iisdem dissolvendis, quæ præcipua hujusce negotii laus est, non eâdem felicitate utebatur. Tamen hoc nomine de litteris optimè meritus est, quòd permultis iisque pulcherrimis inventis occasionem præbuerit, dùm ad eorum inquisitionem eruditos de illis neque cogitantes excitaret.

Ergo naturam trochoidis omnibus quos huic operi credidit pares, indagandam proposuit, in primisque Galileo: at nemini res ex sententiâ cessit, omnesque de nodi illius dissolutione desperarunt.

Sic viginti proximè abierunt anni ad usque 1634, quo Mersennus, cum multas ac preclaras propositiones à Robervallio, regio matheseos professore, solvi quotidiè videret, ab eodem suæ quoque trochoidis solutionem speravit.

Nec verò eum sua spes frustrata est. Felici enim inquisitionis suæ successu usus Robervallius, trochoidis spatium, spatii rotæ à quâ describitur, triplum esse demonstravit : ac tùm primùm huic figuræ Trochoidis nomen è græco deductum imposuit, quod gallico la Roulette aptissimè respondet. Mox ille Mersenno solutum à se problema, ac triplam illam rationem ostendit, acceptâ ab eo fide, id per totum adhuc annum iri compressum, dùm eamdem rursus quæstionem omnibus geometris proponeret.

Lætus hoc eventu Mersennus mittit rursus ad omnes geometras: rogat ut de integro in eam inquisitionem incumbant; addit etiam solutum à Robervallio problema: sed de modo nihil adhuc indicat.

Anno et ampliùs elapso, cùm nullus propositæ quæstioni satisfaceret, tertiùm ad geometras scribit Mersennus, ac tunc anno, scilicet 1635, rationem trochoidis ad rotam ut 3 ad 1 esse patefecit.

Hoc novo adjuti subsidio, problematis demonstrationem invenerunt duo, inventamque codem fermè tempore ad Mersennum transmiserunt, alteram Fermatius, supremæ tolosanæ curiæ senator, alteram Cartesius nunc vitâ functus; utramque, et alteram ab alterâ, et à Robervallii demonstratione diversam: ita tamen ut qui eas omnes videat, illicò illius demonstrationem internoscat qui primus problema dissolvit. Ea enim singulari quodam caractere insignitur; ac tam pulchrâ et simplici viâ ad veritatem ducit, ut hanc unam naturalem ac rectam esse facilè scias. Et certè eâdem illâ viâ Robervallius ad operiosiores multò circa idem argumentum dimensiones pervenit, ad quas per alias methodos nemo forsan perveniat.

Ita res brevi percrebuit, neminique in totà Gallià geometriæ studiosiori ignotum fuit demonstrationem trochoidis acceptam Robervallio referendam. Huicautem ille duas sub idem fermè tempus adjunxit; una est solidorum circa basim ejus mensio: altera tangentium inventio, cujus ipse methodum et invenit et statim evulgavit, tam generalem illam ac latè patentem, ut ad omnium curvarum tangentes pertineat. Motuum compositione methodus illa innititur.

Anno autem 1638, Il. de Beaugrand cùm illas de plano trochoidis demonstrationes collegisset, quarum ad ipsum multa exemplaria pervenerant, itemque egregiam methodum Fermatii de maximis et minimis: utrumque ad Galileum misit, tacitis authorum nominibus. Ac sibi quidem illa nominatim non adscripsit: iis tamen usus est verbis, ut minùs attentè legentibus, quomi-

nùs se istorum profiteretur authorem, solà demùm impeditus modestià videretur. Itaque ad rem paululùm interpolandam, mutatis nominibus, trochoidem in cycloidem commutavit.

Non multò post Galileus, et ipse de Beaugrand vità cesserunt. Successit Galileo Toricellius, nactusque est inter illius manuscripta, quæ omnia ad ipsum delata erant, ista de trochoide sub cycloidis nomine problemata ipsius de Beaugrand manu sic exarata quasi eorum author esset. Cognità ergo illius morte Toricellius, abolitam jam temporis spatio rei memoriam ratus, ea omnia securè jam ad se transferri posse arbitratus est.

Itaque anno 1644 librum edidit, in quo excitatam de trochoide quæstionem Galileo tribuit, quæ Mersenno debebatur : sibi primam ejus dissolutionem arrogat, quam Robervallii esse certum erat: in quo sanè, ut candoris aliquid Toricellio defuit, sic et aliquid felicitatis. Neque enim sine quorumdam risu exceptus est in Gallia, qui anno 1644 hoc sibi ascivisset inventum, cujus parens in vivis constanter jam per octo annos Robervallius agnoscebatur, qui quod suum erat non modò compluribus testibus adhuc viventibus posset revincere, sed etiam excusis typo testimoniis, in quibus est quoddam scriptum G. Desargues anno 1640, Augusti mense, Parisiis editum: in quo nominatim habetur trochoidis problemata Robervallii esse; methodum de maximis et minimis, Fermatii.

#### 174 HISTORIA TROCHOIDIS,

Ergo hanc injuriam cum ipso Toricellio litteris expostulavit Robervallius; ac severiùs etiam Mersennus, qui tot ipsum argumentis omnigenisque testimoniis, etiam excusis, coarguit, ut veris victus Toricellius, hoc invento cedere, illudque ad Robervallium transcribere coactus sit: quod litteris proprià manu scriptis præstitit, quæ etiamnum asservantur.

Verum quia passim in manibus est Toricellii liber, contrà ejus, ut ita loquar, recantatio paucis innotuit; Robervallio tam parum de fama sua extendenda sollicito, ut nihil de ea recantatione emiserit in vulgus: multi inde in errorem, et ipsemet etiam inductus sum. Hinc factum est ut in prioribus scriptis ita sim de trochoide locutus, quasi eam princeps Toricellius invenerit. Quo errore cognito, faciendum duxi, ut quod jure Robervallio debetur, hoc ipsi scripto restituerem.

Usus hoc infortunio Toricellius, cùm jam nec dimensionem spatii cycloidis, nec solidi circa basim primus invenisse existimari posset ab iis quibus perspecta rei veritas esset, solidi circa axem cycloidis, mensionem aggressus est. Ibi verò non mediocrem difficultatem offendit: est enim illud altissimæ cujusdam et operosissimæ inquisitionis problema; in quo cùm veram assequi non posset, veræ proximam solutionem misit; ac solidum illud ad suum cylindrum esse dixit, sicut 11 ad 18, ratus errorem illum à nemine refelli posse. Verùm nihilo fuit hoc etiam

in loco felicior; nam Robervallius qui veram ac geometricam dimensionem invenerat, non modò suum illi errorem, sed etiam veram problematis resolutionem indicavit.

Toricellius non multò post fato concessit. At Robervallius solâ simplicis trochoidis ejusque solidorum dimensione non contentus, omnes omninò trochoides, sive protractas, sive contractas, inquisitione complexus est, easque excogitavit methodos, quæ ad omnem trochoidis speciem pertinerent; eâdemque facilitate tangentes darent; plana et planarum partes dimetirentur; centra gravitatis planorum, ac postremò solida circa basim et circa axem, patefacerent. Quamvis enim integras tantum trochoides dimensus sit, tamen ad trochoidum partes nihil mutata ejus methodus non minùs expedite adhiberi potest; ut qui illud Robervallio inventum abjudicet, meritò cavillator habendus sit.

Nec verò ea omnia apud se celavit Robervallius, sed scriptis mandata publicè, privatimque, atque etiam in celebri selectorum virorum matheseos peritissimorum cœtu, per complures dies legit et cupientibus describenda permisit.

Eò perductà Robervallii industria trochoidis cognitione, ibi per 14 annos substiterat; cùm me ad abdicata pridem geometriæ studia repetenda improvisa occasio compulit. Tùm verò eas mihi paravi methodos ad dimensionem, et centra gravitatis solidorum, planarum et curvarum

superficierum, curvarum item linearum, ut illas vix quicquam effugere posse videretur: atque adeò ut id materià vel difficillimà periclitarer, ad ea quæ de trochoide vestiganda supererant aggressus sum; nempè centra gravitatis solidorum trochoidis et solidorum ex ejus partibus exurgentium; dimensionem, et centra gravitatis superficierum omnium istorum solidorum; ac postremò dimensionem, et centra gravitatis ipsiusmet lineæ curvæ cycloidis ejusque partium.

Ac primum centra gravitatis solidorum et semi-solidorum indagavi, et ope meæ methodi assecutus sum; quod mihi sic arduum est visum quasvis alias insistentibus vias, ut periculum facturus, an ita res esset quemadmodùm mihi persuaseram, hanc omnibus geometris, etiam constituto præmio, inquisitionem proponere decreverim. Tunc scilicet latina illa scripta quaquaversum missa vulgavi; ac dum illa de solidis problemata investigantur, reliqua ego omnia dissolvi, quemadmodum sub hujus scriptionis finem exponam, ubi de geometrarum responsis priùs dixero.

Illa verò responsa duplicis sunt generis, quippe diversi sunt scribentium genii. Quidam soluta à se problemata, atque ita jus sibi in præmium esse contendunt: horum scripta legitimo examine propediem excutientur. Alii ad problematum quidem solutionem non aspirant, sed suas tantum in cycloidem commentationes ex-

ponunt.

Horum in litteris multa præclara, et eximiæ dimetiendi cycloidis plani rationes habentur, imprimisque in epistolis Sluzii, leodiensis ecclesiæ canonici; Richii, Romani; Hugenii, Batavi, qui primus omnium detexit eam plani trochoidis portionem trilineam, quæ his tribus lineis comprehenditur, scilicet quartâ parte axis ad verticem terminatâ, rectâ ad axem ab initio illius quartæ partis perpendiculariter ordinatâ usque ad trochoidem, et portione curvæ trochoidis inter duas prædictas rectas terminatâ, spatio rectilineo dato æqualem esse, atque adeò illi æquale quadratum absolutè exhiberi: quod idem in epistolâ Wren, Angli, eodem ferè tempore scriptâ reperi.

Cycloidis etiam, ejusdem partium, itemque solidorum circa basim tantum dimensionem accepimus ab Allouero, è Societate Jesu tolosano; quam, quia ille typis editam misit, attentius inspiciens, non sine admiratione cognovi cuncta illa quæ ibi habentur problemata, etsi non alia sint quam quæ jampridem à Robervallio soluta sunt, tamen ab illo nulla prorsus Robervallii facta mentione, quasi à se primum soluta, proferri. Quanquam enim diversam secutus est methodum, neminem tamen fugit quam promptum ac proclive sit jam inventas propositiones nova specie habituque producere; tum ex cognita illarum solutione, novas solvendi vias comminisci.

Egi igitur sedulò cum Carcavio, tum ut Alloue-

rum moneret, quod pro suo venditabat, Robervallii esse, vel nullo negotio ex ejus inventis elici; tum etiam ut viam ipsi explanaret quâ eò Robervallius pervenerat; nam hæe inter honestos viros citra periculum communicantur. Me igitur annitente scriptum est ad Allouerum, illam quæ Robervallium eò perduxerat methodum, cujusdam figuræ quadratura niti, ab eodem pridem inventa, quam figuram delineat circini ductus in recti cylindri superficie, que superficies in planum porrecta, mediam cujusdam lineæ efficit partem, quam Robervallius Trochoidis sociam sive gemellam dixit; ex quâ quæ ad axem rectæ ad angulos rectos ducuntur, æquales sunt ductis ex trochoide, demptis illis quæ ex rota ducuntur. In hoc verò non mediocrem me ab Allouero gratiam iniisse credidi; quandoquidem ipse in suis litteris quæ adhuc habentur, de istius figuræ quam cycloi-cylindricam appellat, quadraturà ita loquitur, quasi quæ à suâ notitiâ longè absit et quam nosse vehementer expetat.

Hæc pro Carcavio, cui tam multa scribere non vacabat, quidam ipsius amicus ad Allouerum scripsit, cui vicissim rescripsit Allouerus.

Sed inter missa à geometris scripta, nullum ipsius Wren scripto præstantius. Nam præter egregiam dimetiendi cycloidis plani rationem, etiam curvæ et ejus partium cum rectâ comparationem aggressus est. Propositio ejus est, trochoidem ad suum axem esse quadruplam; hujus

ille enuntiationem sine demonstratione misit; et quia primus protulit, inventoris laudem promeritus est.

Nihil tamen de illius honore detractum iri puto, si quod verissimum est dixero, quosdam è Galliâ geometras ad quos illa enuntiatio perlata est, et in iis Fermatium, ejus non difficulter demonstrationem invenisse. Dicam insuper Robervallium nihil sibi novum afferri plane ostendisse; statim ac enim de eâ propositione audiit, integram ejus demonstrationem continuò subjecit, cum pulcherrimâ methodo ad omnium linearum curvarum dimensionem: quam methodum ipse dum alia inde graviora consectaria sperat eruere, diù occultam habuerat. Et certè eâdem ille methodo usus erat ad comparandas spirales lineas cum parabolicis, quâ de re in operibus Mersenni nonnulla reperias.

Hæc methodus compositione item motuum innititur, ut et illa tangentium. Nam sicuti motus compositi directio tangentem dat, sic ejus celeritas curvæ longitudinem efficit, quod sanè nunc primùm reseratur.

Hæc sunt quæ in eorum qui præmium non respiciunt scriptis animadversione dignissima reperi; de cæteris, peractâ demùm discussione, dicemus; quam quidem primâ octobris die aperiri constitutum erat, sed ad reditum usque Carcavii, qui jamjam affuturus nuntiatur, rejicere necesse fuit. Tùm verò judicabitur an aliqui quatuor illis legibus satisfecerint, quas

180 HISTORIA TROCHOIDIS, nos editis mense junio scriptis promulgavimus.

I. Ut solutio Carcavio denuntiata et apud eundem rescripta sit intra præstitutum tempus, nimirùm primum octobris diem; qui intra (hæc nostra verba) præstitutum tempus D. de Carcavi significaverit.

II. Ut illa denuntiatio instrumento publico

fiat, ad tollendam fraudis suspicionem.

III. Ut demonstratio compendiaria, vel saltem certi cujusdam casûs calculus offeratur, ex quo intelligi possit an qui eum mittit jam tùm veram problematis solutionem tenere credendus sit: Aut certè ad confirmandam assertionis veritatem casús quem mox designabimus calculum miserit. At misso calculo solo, tunc de vero aut falso omninò statuendum veniet, prout calculus verus vel falsus judicatus fuerit.

IV. Ut deindè per otium, omnium propositorum casuum demonstratio mittatur, eaque vera et omnibus partibus geometrica ab iis judicetur, quos Carcavius arbitros asciverit. Si quis tamen error calculi in integras illas omnium casuum demonstrationes irrepserit, eum putavimus condonandum: quia calculi necessitas cessat, ubi adest demonstratio, adeòque tunc semper ignoscendus est error in calculo interveniens.

Si duo his conditionibus satisfecerint, primus sic primum præmium, secundus secundum accipiet; si unus modò, solus utrumque obtinebit.

At qui vel uni illarum legum defuerit, excidet ille quidem præmio, non item honore, quem pro scriptorum quæ ille publicare poterit pretio, meritum consequetur; non enim ullas dispensando honori leges apposui, qui prorsùs mei juris non erat; sed tantùm præmiis, quorum

mihi plena et soluta potestas fuit.

Quod si, re legitime discussa, nullus problemata dissolvisse reperiatur, tunc meas ipse solutiones proferam, uti me in scriptis meis, postquam præstituta ad id prima octobris dies advenisset, facturum esse pollicitus sum. Itaque calculum meum jam evulgare cœpi, multisque illum fide dignissimis personis tradidi manuscriptum, et inter alios Carcavio, Robervallio, D. Galois, regio tabellioni Parisiis degenti, ac compluribus aliis Galliæ viris dignitate et eruditione præstantibus, qui diem accepti à me calculi diligenter annotarunt.

Hunc verò proptereà statim edendum non censui, ut si qui in ipsà discussione eum invenisse reperti sint, id ab ipsis ante vulgatam solutionem meam factum prædicem: sin minùs,

à nemine inventa publicabo.

Quin etiam, quò tota trochoidis natura pernoscatur, sequentia adjungam problemata, quorum nonnulla mihi videntur non minùs ad solvendum difficilia, quàm quæ huc usque proposita sunt.

I. Puncto Z dato quocumque in trochoide simplici, invenire centrum gravitatis curvæ Z A

inter assignatum punctum Z et verticem A inter-

ceptæ.

II. Invenire dimensionem superficiei curvæ ab eâdem curvâ ZA, descriptæ, dùm ipsa ZA circumvolvitur, vel circa basim, qui casus facilis est, vel circa axem: et sive conversio proponatur integra, sive dimidiata, vel ejus quæcumque pars.

III. Omnium prædictarum superficierum à curvà ZA descriptarum, tam partium, quàm

integrarum, centra gravitatis assignare.

Et hoc quidem tertium omnium inventu difficillimum mihi extitit. Esto ergo idem solum ac unicum præ cæteris ad discutiendum propositum.

In omnibus autem illis problematibus supponitur circuli quadratura, ubicumque supponenda fuit.

Hæc sunt quæ de naturå trochoidis retegendå restabant, quorum solutionem ad ultimum usque decembris diem hujus anni 1658 comprimemus: ut si quis ea intra id tempus invenerit, inventionis glorià potiatur. At hoc elapso, si nemo attulerit, ipsimet afferemus atque ipsam etiam generalem dimensionem omnium linearum curvarum cujusvis trochoidis vel protractæ vel contractæ, quæ non rectis lineis, sed ellipsibusæ quales ostendentur.

Hic nostræ in hujus lineæ naturå rimandå pervestigationis limes fuit; quare ut totam hanc narrationem in summam contraham: Primus Mersennus, hanc lineam in naturâ rerum advertit, nec tamen ejus naturam pervidere valuit.

Primus Robervallius, et naturam retexit, et tangentes assignavit, ac plana et solida dimensus est; et centra gravitatis, tum plani, tum plani partium, invenit.

Primus Wren lineam curvam dimensus est.

Ego denique primus, solidorum, ac semisolidorum trochoidis et ejus partium, tum circa basim, tum circa axem, centra gravitatis inveni. Primus, ipsiusmet lineæ centrum gravitatis. Primus, dimensionem superficierum curvarum prædicta solida, semisolida, eorumque partes comprehendentium. Primus, centra gravitatis talium superficierum integrarum et diminutarum. Ac primus, dimensionem omnium linearum curvarum cujusvis trochoidis, tam protractæ, quàm contractæ.

10 Octobris 1658.

## RÉCIT

De l'examen et du jugement des écrits envoyés pour les prix proposés publiquement sur le sujet de la Roulette, où l'on voit que ces prix n'ont point été gagnés, parce que personne n'a donné la véritable solution des problèmes.

L'ABSENCE de M. de Carcavi ayant retardé l'examen des écrits qu'il a reçus sur les problèmes proposés touchant la roulette; aussitôt qu'il fut de retour, il assembla, le 2/1 novembre, des personnes très-savantes en géométrie, lesquelles il pria de vouloir examiner ces écrits : et leur dit qu'encore qu'on lui en eût envoyé plusieurs, il y en avoit peu néanmoins à examiner, parce que la plupart avoient été retirés par les auteurs qui avoient prié qu'on ne les soumit pas à l'examen, et qu'ainsi il ne lui en restoit que de deux personnes, qu'il ne voulut point nommer. Que l'un de ces écrits consistoit en un simple calcul d'un cas proposé, lequel lui fut envoyé signé par l'auteur (\*) en date du 15 septembre 1658, et porté chez lui, le 23, par une personne qui demanda qu'on marquât sur le paquet le jour de la réception, en disant qu'il étoit question d'un prix; ce qui fut fait. Mais qu'il recut incontinent après des lettres du même auteur, du 21 septembre, par lesquelles il mandoit que son calcul étoit faux : en quoi il persista par d'autres des mois de septembre, d'octobre et de novembre, sans néanmoins envoyer d'autres calculs, mais déclarant aussi qu'il ne prétendoit point aux prix destinés à ceux qui auroient résolu les problèmes dans le temps déterminé. De toutes lesquelles choses M. de Carcavi conclut qu'encore que cet auteur ne lui eût pas mandé qu'on ne soumit point son calcul à l'examen; il jugeoit

<sup>(\*)</sup> Le père Lallouère, jésuite. Voyez le Discours imprimé à la tête du premier volume de cette Collection.

néanmoins que cela n'étoit pas nécessaire, un auteur étant le meilleur juge des défauts de son propre ouvrage : de sorte qu'on ne fut pas obligé d'y apporter beaucoup d'attention; et même on vit d'abord qu'il en falloit peu pour en juger, parce que les mesures qui y sont données, sont différentes des véritables, chacune presque de la moitié; et que dans un solide aigu par une extrémité, et qui va toujours en s'élargissant vers l'autre, il assigne le centre de gravité vers l'extrémité aiguë, ce qui est visiblement contre la vérité. On jugea aussi que ce calcul ayant été envoyé seul, pour faire juger selon qu'il seroit vrai ou faux, que l'auteur avoit ou n'avoit pas les méthodes pour la résolution des problèmes, au temps qu'il l'avoit envoyé; les erreurs qui s'y trouvoient, lui donnoient l'exclusion, et ne devoient pas être mises au rang de ces autres simples erreurs de calcul, que l'anonyme avoit bien voulu excuser à ceux qui enverroient en même temps les démonstrations on les méthodes entières et véritables, auxquelles si les calculs ne se trouvoient pas conformes, il paroîtroit assez que ces erreurs ne seroient que de calcul et non pas de méthode; sur quoi l'anonyme avoit dit, salvo semper errore calculi : au lieu que quand le calcul est seul, on ne sauroit juger si l'erreur qui s'y trouve est de méthode ou de calcul, dont aussi l'anonyme n'a dit en aucune manière, salvo errore calculi; et qu'il y a apparence que c'est une erreur de méthode, lorsque ayant reconnu que le calcul est faux, on n'en envoie ensuite aucun autre. Mais on jugea en même temps qu'il falloit laisser à l'auteur de ce calcul l'avantage d'avoir reconnu le premier sa faute, puisqu'il l'avoit en effet écrit incontinent après l'avoir envoyé.

M. de Carcavi dit ensuite qu'il ne restoit donc à examiner que l'écrit d'un autre auteur (\*), daté du 19 août, style ancien, et signé par un notaire le même jour, où l'auteur prétend donner une méthode entière pour la résolution de tous les problèmes, avec les solutions et démonstrations en cinquante-quatre articles. Que le paquet en fut délivré à Paris au commencement de septembre, et qu'il avoit reçu depuis trois autres lettres du même auteur; l'une du 3 septembre, par laquelle il corrige quelques erreurs qu'il avoit remarquées dans son écrit, et il ajoute même qu'il n'est pas encore pleinement assuré du reste, ne l'ayant pas, jusques à ce temps-là, assez exactement examiné; l'autre du 16 septembre, par laquelle il ne fait qu'avertir de l'envoi des premières, et la dernière du 30 septembre, où il dit en général, et sans rien marquer en particulier, qu'outre les corrections qu'il a envoyées, il peut y en avoir d'autres à faire : par où il semble être en défiance de ses solutions; et ce qui le marque encore davantage, est qu'il demande, par la même lettre, si on ne se contenteroit pas

<sup>(\*)</sup> Wallis. Voyez le Discours déjà cité.

d'une solution approchante de la véritable. Or, il n'y a guères d'apparence qu'une personne qui croiroit avoir donné les solutions exactes et géométriques, demandât si on ne se contenteroit pas des approchantes; mais néanmoins comme il ne révoque pas les siennes en propres termes, quoiqu'il y ait eu beaucoup de temps pour le faire, s'il l'eût voulu, on jugea qu'on ne pouvoit pas sur cela refuser d'examiner des écrits envoyés avec acte public, et qui n'avoient pas été expressément révoqués : vu même qu'il dit par une de ses lettres, que les défauts qui pouvoient étre dans ses solutions, et qu'il appelle des erreurs de calcul, n'empéchoient pas, selon son avis, que la difficulté des problèmes ne fût suffisamment surmontée.

On s'y appliqua donc, et on jugea que, ni dans son premier écrit, ni dans ses corrections, il n'avoit trouvé, ni la véritable dimension des solides autour de l'axe, ni le centre de gravité de la demi-roulette, ni de ses parties (ce qui avoit été résolu depuis long-temps par M. de Roberval), ni aucun des centres de gravité des solides, ni de leurs parties, tant autour de la base qu'autour de l'axe, qui étoient proprement les seuls problèmes proposés par l'anonyme avec la condition des prix, comme n'ayant encore été résolus par personne; et l'on trouva qu'outre les erreurs qu'il avoit corrigées par sa lettre, il en avoit laissé d'autres, et qu'il y en avoit de nouvelles dans sa correction même, lesquelles

se rencontrent dans presque tous les articles, depuis le trente jusqu'au dernier.

On jugea aussi que ces erreurs n'étoient point de calcul, mais de méthode, et proprement des paralogismes: parce que les calculs qu'il y donne, sont très-conformes à ses méthodes, mais que ces méthodes mêmes sont fausses. Et on remarqua qu'une de ses erreurs les plus considérables, consiste en ce qu'il raisonne de certaines surfaces indéfinies en nombre, et qui ne sont pas également distantes entre elles, de même que si elles l'étoient; ce qui fait qu'ayant à mesurer la somme de ces surfaces, ou la somme des forces de leurs poids (à quoi se réduit toute la difficulté et tout le secret), il n'en trouve que de fausses mesures, ses méthodes n'allant point aux véritables.

C'est ce qui le mène à comparer, comme nombre à nombre, des quantités qui sont entre elles, comme des arcs de cercle au diamètre, ou comme leurs puissances; et c'est ainsi que voulant donner la raison du solide de la roulette à l'entour de l'axe à la sphère de sa roue ( ou de son cercle générateur ), après l'avoir donné, comme 23 à 2 dans son premier écrit, il la donne, comme 37 à 4 dans sa correction, par un calcul trèsconforme à ses méthodes; au lieu que la véritable raison, que M. de Roberval a donnée de ce même solide à son cylindre de même hauteur et de même base, est comme les trois quarts du carré de la demi-base de la roulette, moins

le tiers du carré du diamètre de la roue, au carré de cette demi-base.

Il n'est pas moins éloigné du véritable centre de gravité des solides à l'entour de la base, et encore plus de ceux à l'entour de l'axe, à cause d'un nouveau paralogisme qu'il y ajoute, en prenant mal les centres de gravité de certains solides élevés perpendiculairement sur des trapèzes, dont il se sert presque partout, et coupés par des plans qui passent par l'axe. Et on jugea que les erreurs de ces écrits donnoient encore sans difficulté l'exclusion.

Le jugement de ces écrits ayant été ainsi arrêté, il fut conclu que puisqu'on n'avoit reçu aucune véritable solution des problèmes que l'anonyme avoit proposés, dans le temps qu'il avoit prescrit; il ne devoit à personne les prix qu'il s'étoit obligé de donner à ceux dont on auroit reçu les solutions dans ce temps; et qu'ainsi il étoit juste que M. de Carcavi lui remît les prix qu'il avoit mis en dépôt entre ses mains, puisqu'ils n'avoient été gagnés par personne; ce qui a été exécuté.

Paris, le 25 novembre 1658.

### SUITE DE L'HISTOIRE

#### DE LA ROULETTE,

Où l'on voit le procédé d'une personne (\*) qui avoit voulu s'attribuer l'invention des Problèmes proposés sur ce sujet.

Les matières de géométrie sont si sérieuses d'elles-mêmes, qu'il est avantageux qu'il s'offre quelque occasion pour les rendre un peu divertissantes. L'histoire de la roulette avoit besoin de quelque chose de pareil, et fût devenue languissante, si on n'y eût vu autre chose, sinon que j'avois proposé des problèmes avec des prix, que personne ne les avoit gagnés, et que j'en eusse ensuite donné moi-mème les solutions, sans aucun incident qui égayât ce récit; comme est celui que l'on va voir dans ce discours.

Une personne, que je ne nomme point, ayant appris qu'entre les problèmes que M. de Roberval avoit résolus autrefois, la dimension du solide de la roulette à l'entour de l'axe, étoit sans comparaison le plus difficile; il fit dessein, après avoir reçu l'énonciation de ce problème, et les moyens par lesquels M. de Roberval y étoit arrivé, de se faire passer pour y être aussi venu

<sup>(\*)</sup> Le père Lallouère.

de lui-même, et par ses méthodes particulières : espérant que cette estime lui seroit assez glorieuse, quoique ce ne fût que vingt-deux ans après. Mais la manière dont il s'y prit, détruisit sa prétention, et fit voir trop clairement qu'il n'avoit point de part de lui-même à cette invention. Car l'énonciation qu'il envoya, et qu'il vouloit faire passer pour sienne, étoit accom-pagnée de celle de M. de Roberval, dont elle ne différoit que de termes : comme qui diroit, le rectangle de la base et de la hauteur, au lieu de dire, le double de l'espace du triangle. Et il reconnoissoit dans la même lettre, qu'une autre énonciation qu'il avoit donnée auparavant, étoit fausse; mais qu'il s'assuroit que cette dernière étoit véritable, par cette raison qu'elle étoit conforme à celle de M. de Roberval.

Ce discours fit juger le contraire de ce qu'il vouloit : puisque, s'il eût eu en main des méthodes et des démonstrations géométriques de la vérité, ce n'eût pas été par cette conformité qu'il se fût assuré de sa solution, mais qu'il en eût jugé plutôt, et de celle de M. de Roberval même, par ses propres preuves. On connut donc qu'il n'avoit, en cela, de lumière qu'empruntée; et ainsi on s'étonna de la prière qu'il faisoit en même temps, qu'on s'assurât et qu'on crût sur sa parole qu'il étoit arrivé à cette connoissance, de soi-même, et par la seule balance d'Archimède. A quoi on répondit que son énonciation étoit véritable et très-conforme à celle de M. de

Roberval; mais qu'il étoit bon qu'il envoyât ses méthodes pour voir si elles étoient différentes.

Il ne satisfit point sur cette demande, mais continua à prier qu'on s'assurât sur sa parole, qu'il avoit trouvé ce problème par la balance d'Archimède, sans mander en aucune sorte ses moyens. Ce qui ne fit que trop connoître son dessein, et on le lui témoigna assez clairement par plusieurs lettres: mais il y demeura si ferme, que, quand il vit l'Histoire de la Roulette imprimée, sans qu'il y fût en parallèle avec M. de Roberval, il se plaignit hautement de moi, comme si je lui eusse fait une extrême injustice.

Sa plainte me surprit, et je lui fis mander que, bien loin d'avoir été injuste en cela, j'aurois cru l'être extrêmement d'ôter à M. de Roberval l'honneur d'avoir seul résolu ce problème: n'ayant aucune marque que personne y eût réussi. Que je n'avois point d'intérêt en cette affaire; mais que je devois y agir équitablement, et donner à tous ceux qui avoient produit leurs inventions sur ce sujet, ce qui leur étoit dû. Que s'il avoit montré qu'il fût en effet arrivé à cette connoissance sans secours, je l'aurois témoigné avec joie : mais que n'ayant rien fait d'approchant, et n'y ayant personne qui ne pût, aussi-bien que lui, donner une énonciation déguisée, et se vanter de l'avoir trouvée soi-même par la balance d'Archimède, j'aurois failli de donner à M. de Roberval un compagnon dans ses inventions.

Ces raisons ne le satisfirent point : il persista à écrire qu'on ne lui rendoit pas justice : de sorte qu'on fut obligé de lui mander plus sévèrement les sentiments qu'on en avoit. On lui fit donc entendre que dès qu'on a vu une invention publiée, on ne peut persuader les autres qu'on l'auroit trouvée sans ce secours, ni s'en assurer soi-même, parce que cette connoissance change les lumières et la disposition de l'esprit, qui ne sont plus les mêmes qu'auparavant; et quand on auroit pris de nouvelles voies, ce n'en seroit pas une marque, parce qu'on sait qu'il est aussi facile de réduire à d'autres méthodes ce qui a été une fois découvert, qu'il est difficile de le découvrir la première fois. Qu'ainsi tout l'honneur consiste en la première production; que toutes les autres sont suspectes, et que c'est pour éviter ce soupçon, que les personnes qui prennent les choses comme il faut, suppriment leurs propres inventions, quand ils sont avertis qu'un autre les avoit auparavant produites, quelques preuves qu'il y ait qu'ils n'en avoient point eu de connoissance : aimant bien mieux se priver de ce petit avantage, que de s'exposer à un reproche si fâcheux, parce qu'ils savent qu'il n'y a point assurément de déshonneur à n'avoir point résolu un problème; qu'il v a peu de gloire à y réussir, et qu'il y a beaucoup de honte à s'attribuer des inventions étrangères.

La moindre de ces raisons et de toutes les

autres qu'on lui écrivit, eût été capable, ce me semble, de faire renoncer à tous les problèmes de la géométrie, ceux qui sont au-dessus de ces matières: mais pour lui il n'en rabattit rien de sa prétention, et il persiste encore maintenant. Voilà quel a été son procédé sur les problèmes de M. de Roberval, où j'admirai à quoi cette fantaisie de l'honneur des sciences porte ceux qui veulent en avoir, et qui n'ont pas de quoi en acquérir d'eux-mêmes.

Mais il n'en demeura pas là, et pendant qu'on l'exhortoit à quitter cette entreprise, il s'engagea à une autre, qui fut de se vanter d'avoir résolu tous les problèmes que j'avois proposés publiquement : en quoi il se trouva dans un étrange embarras, et bien plus grand qu'auparavant; car, dans sa première prétention, il avoit en main les énonciations de M. de Roberval, et pouvoit ainsi en produire de semblables et véritables, en assurant qu'il y étoit arrivé par des moyens qu'il vouloit tenir secrets : au lieu que dans sa seconde prétention, il ne pouvoit au plus avoir que l'énonciation d'un seul cas, que j'ai communiquée à quelques personnes, et qui n'est peut-être pas venue jusques à lui : de sorte qu'étant dans l'impuissance entière de produire toutes les énonciations dont il se vantoit, ne pouvant y arriver, ni par sa propre invention, ni par communication, il se mit dans la nécessité de succomber à tous les défis qu'on lui a faits d'en faire paroître aucune, et par ce moyen,

en état de nous donner tout le divertissement qu'on peut tirer de ceux qui s'engagent en de pareilles entreprises, comme cela est arrivé en cette sorte.

Ce fut dans le mois de septembre qu'il commença à écrire qu'il avoit résolu tous ces problèmes : on me le fit savoir, et je fus surpris de sa petite ambition; car je connoissois sa force et la difficulté de mes problèmes, et je jugeois assez, par tout ce qu'il avoit produit jusqu'ici, qu'il n'étoit pas capable d'y arriver. Je m'assurai donc, ou qu'il s'étoit trompé lui-même, et qu'en ce cas il falloit le traiter avec toute la civilité possible, s'il le reconnoissoit de bonne foi, ou qu'il vouloit nous tromper, et attendre que j'eusse publié mes problèmes pour se les attribuer ensuite, et qu'alors il falloit en tirer le plaisir de le convaincre, qui étoit en mon pouvoir, puisque la publication de mes problèmes dépendoit de moi. Je témoignai donc mon soupçon, et je priai qu'on observât ses démarches. La première qu'il fit, fut d'envoyer, avant que le terme des prix fût expiré, un calcul d'un cas proposé, si étrangemement faux en toutes ses mesures, que lui-même le révoqua par le premier courrier d'après : mais bien loin de le faire avec modestie, il y agit avec la fierté du monde la plus plaisante et la moins fine; car il manda qu'à la vérité son calcul étoit faux, mais qu'il en avoit un autre bien véritable, et même de tous généralement, avec toutes les démonstrations écrites au long en l'état qu'il vouloit les faire paroître, et toutes prêtes à donner à l'imprimeur; mais que néanmoins il ne vouloit pas les produire avant que j'eusse imprimé les miennes, comme je devois le faire en ce temps-là, qui étoit le commencement d'octobre.

Je l'entendis assez, et il ne fut pas difficile à tout le monde de voir que c'étoit justement ce que j'avois prédit. On résolut donc de le pousser à l'extrémité; et pour montrer parfaitement qu'il ne pouvoit rien donner qu'après moi, je promis publiquement, dans l'Histoire de la Roulette, de différer de trois mois, savoir, jusqu'au premier janvier, la publication de mes problèmes; au lieu qu'il s'étoit attendu que je les donnerois au premier octobre, comme je l'eusse fait en effet sans cela.

Cette remise, qui lui eût été si favorable, s'il eût eu véritablement ses solutions, trahit son mystère, et lui devint insupportable, parce qu'il ne les avoit pas, et qu'il voyoit bien qu'on alloit juger de lui par l'usage qu'il feroit de ce délai. Cela le mit donc en colère; et il fut si naïf dans sa mauvaise humeur, qu'il le témoigna franchement par ses lettres, où il mandoit que c'étoit une chose étrange, que je voulusse ainsi sans raison, différer de trois mois entiers la publication de mes solutions. A quoi on lui répondit, qu'il avoit le plus grand tort du monde de s'en plaindre; que rien ne lui étoit plus avantageux; qu'il devoit bien en profiter, et s'assurer

par là l'honneur de la première production, pendant que je m'étois lié les mains moi-même, et que si son ouvrage étoit prêt, il pouvoit le faire paroître deux ou trois mois avant aucun autre. Qu'ainsi étant le premier de loin, il n'y auroit que lui dont il fût certain qu'il ne tînt ses inventions de personne: et enfin on lui dit alors, en sa faveur, tout ce qu'on avoit dit contre lui en l'autre occasion.

Ces raisons étoient les meilleures du monde; mais il en avoit une invincible, qui le forçoit à ne point y consentir, et à mander encore qu'il étoit résolu de ne rien produire qu'après moi. Cette réponse fut reçue de la manière qu'on peut penser, et on délibéra là-dessus de ne plus le flatter : de sorte qu'on lui écrivit nettement, que son procédé n'étoit pas soutenable; qu'on lui donnoit avis de la défiance où l'on étoit de lui ; qu'après avoir donné un faux calcul, il étoit engagé d'honneur de se hâter de donner le véritable, s'il l'avoit; mais que de demeurer si long-temps sans le faire, après tant de défis, et de ne point vouloir en produire avant que d'avoir vu les solutions d'un autre, c'étoit montrer aux moins clairvoyants qu'il n'en avoit point; et qu'ainsi on lui déclaroit pour la dernière fois, qu'il devoit envoyer avant le premier janvier, ou ses méthodes, ou ses calculs : et s'il ne vouloit pas les donner à découvert, qu'au moins il les donnât en chiffre; que cet expédient ne pouvoit être refusé; sous quelque prétexte

que ce fût; que c'étoit la manière la plus sûre et la plus ordinaire dont on se servit en ces rencontres, pour s'assurer l'honneur d'une invention, sans que personne pût en profiter; que s'il acceptoit cette condition, il n'avoit qu'à envoyer son chiffre à un de ses amis dans le mois de décembre; que le mien étoit déjà fait, et qu'on les produiroit ensemble; qu'ensuite son explication et la mienne paroîtroient aussi ensemble; et que celui dont le chiffre expliqué se trouveroit contenir la vérité, seroit reconnu pour avoir résolu les problèmes de lui-même et sans secours; mais que celui dont le chiffre expliqué se trouveroit faux, seroit exclus de l'honneur de l'invention, sans pouvoir ensuite y prétendre, après avoir vu les solutions de l'autre à découvert.

Voilà l'expédient décisif qu'on lui proposa; et on lui ajouta, le plus sévèrement que la civilité peut le permettre, que s'il le refusoit, il paroîtroit à toute la terre qu'il n'avoit point ces solutions; qu'autrement il ne céderoit pas à un autre l'avantage de la première invention; et que si ensuite de ce refus, et après que j'aurois produit les miennes, il entreprenoit d'en produire aussi, il ne passeroit que pour les avoir prises de moi, et acquerroit toute la méchante opinion que méritoit un procédé de cette nature. On attendit la réponse à tout cela, comme devant servir de dernière preuve de l'esprit avec lequel il agissoit; et on la reçut peu de temps après,

qui portoit ce que j'avois tant prédit, qu'il ne vouloit donner ni discours, ni chiffre, ni autre chose, ni accepter aucune condition, qu'il vouloit voir mes inventions publiées et à découvert, avant que de rien produire; qu'il ne me disputoit ni les prix ni l'honneur de la première invention; qu'il ne prétendoit autre chose, sinon de voir mes problèmes, et en publier ensuite de semblables; que c'étoit sa dernière résolution, et qu'il ne vouloit plus

parler sur ce sujet.

Cette réponse, la plus claire du monde, fit voir son impuissance aussi parfaitement qu'il étoit possible, à moins que de la confesser en propres termes, ce qu'il ne falloit pas espérer de lui. Et ainsi on jugea que ce refus absolu de donner ni discours ni chiffre, le convainquoit pleinement; et qu'il me seroit inutile de remettre encore à un nouveau terme la publication de mes problèmes, puisque ayant déclaré qu'il ne produiroit rien qu'après moi, ses remises suivroient toujours les miennes, et que la chose iroit à l'infini. Je crus donc qu'il ne falloit point différer après le terme du premier janvier, et qu'alors je devois, à ma première commodité, terminer cette affaire, qui a assez duré, et donner à tant de personnes savantes qui se sont plues à ces questions, la satisfaction qu'ils attendent. Mais il me sembla qu'il étoit bon de faire voir ce récit par avance, afin qu'après que j'aurois donné mes solutions, s'il arrivoit qu'il fût si mal conseillé que de les déguiser, tout le monde connût la vérité. C'est la seule chose que j'ai voulu faire par ce discours, et non pas décrier sa personne; car je voudrois le servir, et je respecte sa qualité de tout mon cœur. Aussi j'ai caché son nom; mais s'il le découvre après cela lui-même, pour s'attribuer ces inventions, il ne devra se prendre qu'à lui de la mauvaise estime qu'il s'attirera; car il doit bien s'assurer que ses artifices seront parfaitement connus et relevés.

Et qu'il n'espère pas s'en sauver, par l'attes-tation d'un ami qu'il pourroit mendier, qui certifieroit avoir vu son livre en manuscrit avant le premier janvier : ce n'est pas ainsi qu'on agit en ces matières, où la seule publication fait foi. S'il n'étoit question que d'un simple calcul de trois lignes, dont on eût donné les copies à plusieurs personnes, qui se trouvassent toutes conformes, ce seroit quelque chose. Mais quand il s'agit d'un livre entier, et de cent propositions de géométrie avec leurs calculs, où il n'y a rien de si facile que de mettre un nombre ou un caractère pour un autre ; c'est une plaisante chose de prétendre que ce seroit assez de produire le certificat d'un ami, qui attesteroit d'avoir vu ce manuscrit un tel jour; et principalement, si on avoit de quoi montrer que cet ami ne l'auroit ni lu ni examiné en donnant ce certificat. Il n'y a personne qui dût prétendre que son autorité pût arrêter ainsi tous les doutes: on ne croit en géométrie que les choses évidentes. Je lui ai donné six ou sept mois pour en produire: il ne l'a point fait; et il lui a été aussi impossible de le faire, qu'il seroit aisé de déguiser les vraies solutions quand elles seront une fois publiées.

Mais on ne doit pas être surpris de son procédé en cette rencontre, ni de ce qu'il avoit entrepris sur les problèmes de M. de Roberval, car il agit de même en toutes occasions. Et il y a plusieurs années qu'il se vante et qu'il répète souvent qu'il a trouvé la quadrature du cercle, qu'il la donnera à son premier loisir, résolue en deux manières différentes, et aussi celle de l'hyperbole: d'où l'on peut juger s'il y a sujet de croire sur sa parole, qu'il ait les choses dont il se vante.

Paris, ce 12 décembre 1658.

#### Paris, le 20 janvier 1659.

Depuis que cette pièce a été faite, j'ai publié mon Traité de la Roulette; et le premier jour de janvier j'en envoyai le commencement à cette même personne dont j'ai parlé dans cet écrit, afin qu'il y vît le calcul du cas que j'avois proposé, et où il s'étoit trompé: sur quoi il n'a pas manqué de dire que c'étoit justement ainsi qu'il avoit réformé le sien; et il s'est hasardé de plus de faire davantage, et d'envoyer les calculs de

202 SUITE DE L'HISTOIRE DE LA ROULETTE.

quelques autres cas dans une feuille imprimée du o janvier, où il assure qu'elle est toute conforme au manuscrit qu'il en avoit donné depuis long-temps à des gens de croyance, pour servir de preuve qu'il avoit tout trouvé sans moi. Mais outre que quand ses calculs seroient justes, cela lui seroit maintenant inutile, après la lumière que ce que je lui ai envoyé a pu lui donner: il se trouve de plus, que ceux de ses calculs que je viens d'examiner en les recevant, sont tellement faux que cela est visible à l'œil; et entre autres, le centre de gravité du solide autour de l'axe, qu'il place tout contre le quart de l'axe. Il ne donne pas moins mal à propos la distance entre l'axe et le centre de gravité du demi-solide de la partie supérieure de la roulette autour de l'axe. De sorte que cette pièce qu'il dit être si conforme à son manuscrit, et laquelle il vient de produire pour soutenir sa prétention, est ce qui lui ferme absolument la bouche, et qui montre le mieux le besoin qu'il avoit de voir mes solutions et mes méthodes, que je lui ai toutes envoyées maintenant, sur lesquelles il lui sera aussi facile de corriger encore ses nouvelles fautes après l'avis que je lui en donne, et de trouver les véritables calculs, qu'il lui seroit inutile de se les attribuer désormais.

# HISTORIÆ TROCHOIDIS SIVE CYCLOIDIS CONTINUATIO.

In quâ videre est cujusdam viri machinamenta qui se autorem problematum super hâc re propositorum erat professus.

Tantum in rebus geometricis severitatis inest, ut peropportunum sit aliquid intervenire, quo possit earum asperitas aliquantulum mitigari. Nescio quid hujusmodi trochoidis historia desiderabat, quæ sensim elanguisset, si nihil aliud lectores ex ea didicissent, nisi quædam à me problemata ad explicandum proposita, certaque explicaturis præmia constituta: quæ cum nemo esset adeptus, tandem eorum solutionem à meipso proditam. Hâc narratione quid tristius, si nullus eam jocularis eventus hilarasset? Percommodè igitur accidit is quem hic exposituri sumus.

Audierat quidam, cujus nomen à me tacebitur, omnium quæ olim Robervallio dissoluta erant problematum longe illud difficillimum esse, quo solidum circa trochoidis axem dimensus est. Ergo cum et hujus problematis solutionem, et vias quibus ad eam pervenerat Robervallius accepisset, sibi quoque solutionis istius gloriam assercre meditatus est, quasi suâ ipsius industrià repertæ: magnum aliquid ratus si ad hanc laudem ante annos viginti duos ab altero præceptam socius accederet. Sed consilium suum ipse pervertit, tam rudibus artificiis rem aggressus, ut omnibus palam foret, nullam hujus inventionis partem ipsi deberi. Quam enim protulit enuntiationem, quamque adoptabat in suam, Robervallianæ simul conjunctam emisit à quâ solis duntaxat vocibus distinguebatur, ut si dixeris, rectangulum ex basi et altitudine, pro eo quod est, duplicatum trianguli spatium. In hâc porrò epistolà fatebatur se falsam quidem enuntiationem ante id temporis evulgasse, de hujus autem posterioris veritate confidere se, quia Robervallianæ congruebat.

Hæc in hominum mentes planè contrariam de illo opinionem injicere. Nam si certæ quædam methodi, ac geometricæ demonstrationes ipsi fuissent in manibus, an ille de solutione sua ex hac tantum similitudine certior factus foret? ac non potiùs de solutione tum suâ, tum etiam Robervallii ex propriis rationibus judicaret? Patuit ergo virum alieno lumine usum, non suo: nec satis justè visus est postulare, ut ipsi demùm affirmanti crederemus suâ se operâ uniusque Archimedis bilancis auxilio ad eam cognitionem esse perductum. Undè et responsum est de prolatæ ab ipso enuntiationis veritate deque illius cum Robervalliana congruentia dubitare quidem neminem, non alienum tamen fore, si suas quoque methodos proferret quò faciliùs

cerneretur, an propriæ ipsi ac peculiares essent.

Nil ille ad ista postulata reponere, de methodis suis nullam mentionem facere, nec minùs tamen enixè instare, ut ipsum solâ Archimedis bilance usum omnes sibi persuaderent. Quorsùm hæc tenderent satis superque innotuit, nec id obscurè ipsi litteris significatum. Haud tamen segniùs perrexit quò occœperat, atque etiam ubi historiam trochoidis typis evulgatam inspexit, seque illic Robervallio æquiparatum minimè reperit, gravem sibi factam injuriam apertè conquestus est.

Ego verò hujus expostulationis novitate perculsus, homini scribendum curavi, me quidem non modò iniquum in eo nullo modo fuisse, sed contra potiùs summæ iniquitatis reum futurum, si solutionis istius gloriam, quam præter Robervallium nemo meritus videretur, cum alio quovis communicassem. Rem sanè totam meâ nihil interesse, mihi tamen æquo cum omnibus jure agendum, et unumquemque pro suarum inventionum meritò ornandum fuisse. Ad hanc cognitionem si suâ se operâ pervenisse demonstrasset, id me prompto animo prædicaturum. Sed cùm ab eo nil quidquam simile esset effectum, ac cuivis enuntiationem ementiri, eamque solà Archimedis bilance inventam jactare promptum esset, non potuisse me sine summâ injuriâ ullum Robervallio comitem adjungere.

Hæc animum eius non satis placaverunt, nec etiam tùm destitit acriter postulare jus suum ; ita ut paulò severiùs admonendus fuerit officii sui. Denuntiatum est igitur eam esse inventionis semel evulgatæ conditionem, ut illam se nemo proprio acumine comprehensurum fuisse fidem vel sibi vel aliis facere possit. Hac quippe cognitione menti novum lumen novasque cogitationes inseri; nequicquam autem peculiares quasdam vias ostentari, cum liqueat tam facile problemata jam resoluta novis rationibus explicari quam ægrè primum solvi et expediri : adeòque totam primis solutionibus gloriam deberi; suspicione cæteras non carere, quam ut amoliantur honesti homines, qui res istas ut par est æstimant, sua statim inventa spontè premunt, si fortè ab altero jam prolata rescierint, quibuslibet argumentis constet hæc ipsis penitus ignota fuisse. Multò enim malunt istius gloriæ jacturam facere, quàm in tam molestæ opinionis periculum venire. Norunt scilicet in problemate non solvendo nullum dedecus, lenissimum in solvendo honorem, in alienis verò fœtibus sibi arrogandis gravissimum esse flagitium.

Quemvis alium paulò ingenio erectiorem, et geometricis rebus aliquantò superiorem, vel una ex istis cæterisque quæ ipsi allatæ sunt rationibus ab omnibus hujusmodi problematis alienasset. At ille de suâ spe nihil remisit, cui etiamnum inhæret pertinacissimè. En quâ ille ratione super illis solutionibus Robervallianis se gesserit: ubi mihi demirari subiit, quò vana illa laudis ex scientia petitæ cupiditas impelleret jejunos animos, gloriæ avidos, séd minores!

Utinam verò hic stetisset! At longè ultrà provectus est. Quippe dum illum ab hoc consilio deterrent omnes, aliud et id longè operiosius aggressus est. Palam siquidem prædicavit quæcunque proposueram problemata dissolvisse se: quod quidem ipsum in incredibiles quasdam multòque prioribus difficiliores conjecit angustias; siquidem antea enunciationes Robervallianæ in promptu erant, nec arduum erat similes aliquas easque veras emittere, ac certis et arcanis comprehensas methodis jactitare; nunc verò nihil prorsùs, præter unius duntaxat capitis enunciationem, penes illum poterat esse, quæ paucis insuper à me credita ad ipsum fortè non pervenit. Cùm ergo hinc quascunque enunciationes et pollicitus præstare minime posset, nec eas sua vel aliena ope comparare, illinc sæpiùs compelleretur ab omnibus, ut vel unam saltem ex iis ostenderet, fieri aliter non potuit, quin nobis identidem provocantibus turpiter deesset, ac multum de se risum excitaret, ut solent qui majora viribus temerè audent. Hoc quâ ratione contigerit jam exponam.

Mense septembri occœperat scribere omnia hæc se problemata dissolvisse. Res ad me statim delata est: nec mediocriter animum percussit minuta hominis ambitio. Noveram enim vires ipsius, et problematum meorum difficultatem: et ex cæteris quæ ad hunc diem ille protulerat, satis ipsum huic oneri imparem esse conjiciebam. Ratus sum igitur illum aut decipi atque adeò si suum spontè fateretur errorem, summâ cum humanitate tractandum: aut id agere ut nos deciperet, ac problematum meorum evulgationem manere, ut ea deinceps sibi arrogaret, ipsumque animi causâ reum fraudis istius esse peragendum; quod quidem mihi pronum erat ac proclive penes quem totum hujus evulgationis stabat arbitrium. Itaque nonnullis suspiciones meas palàm testatus, curavi ut omnes motus ejus incessusque servarentur.

Ac primum nondum exacta præmiorum die venit ab eo cujusdam propositionis calculus tot et tantis undequaque confertus erroribus, ut ab ipso per proximum statim cursorem fuerit abdicandus, non ea sane qua debuerat moderatione, sed qua poterat lepidissima pinguissimaque ferocia. Fatebatur enim priorem quidem calculum falsum esse, sibi verò tum alterum omni ex parte verum, universasque simul propositiones complexum, tum demonstrationes omnes serie descriptas, et ad edendum paratas esse in manibus, quas tamen in publicum exire non esset passurus, nisi meis antea vulgatis, quod per illud temporis, ineunte scilicet octobre, præstiturum me professus eram.

Quid hæc sibi vellent satis intellexi, nec cui-

quam ampliùs dubitatum est quin ipsissimum illud esset quod futurum esse denuntiaram. Placuit igitur ad extremas hunc angustias deducere. Et quò manifestiùs liqueret nihil ipsum nisi me præeunte promere posse, tres in menses ad kalendas nempe januarias vulgationem problematum meorum in historià trochoidis rejeci, eas alioquin kalendis octobris, quod et ipse

sibi pollicebatur, daturus in lucem.

Hâc quidem prolatione nihil ipsi fuerat commodius, si modò solutiones istæ præsto fuissent. Illæ verò procul aberant, ideòque et hanc velut infensam et mysteriorum suorum enunciatricem tulit ægerrimè. Noverat enim ita de se sententiam laturos omnes, ut hâc morâ uteretur. Illud, inquam, homini stomachum fecit, quem ille tam candide ac non dissimulanter aperuit, ut scribere non veritus sit, novum planė sibi videri me meorum problematum editionem tres totos in menses sine causâ distulisse. Responsum est summâ illum injuriâ mihi succensere; nil ipsi commodius et opportunius; quin potiùs occasionem oblatam arriperet ac primæ inventionis honorem sibi assereret, dùm ego quasi constrictis minimet manibus otiosus sederem; posse illum si modò quod antea prædicaverat in promptu esset opus suum, illud geminis vel etiam tribus ante alterum quemlibet mensibus producere, atque ita unum fore, quem constaret inventa sua à nemine mutuatum; denique quæcunque alio loco ad ipsum deterrendum dicta erant, nunc ad ipsum excitandum stimulan-

dumque repetita sunt.

His rationibus nihil validius quicquam. Nihilominus homini conscio infirmitatis suæ altera quædam suberat ineluctabilis quâ ad dissentiendum cogebatur. Iterum ergo rescripsit fixum esse sibi nihil omninò nisi post editas propositiones meas edere. Hæc responsio sic accepta est ut dignum erat : visum est nullà circuitione jam utendum.

Planè ergò et apertè significatum est ejus rationem iniquissimam esse, nec commodas de ipso suspiciones omnium animis insedisse; missum ante fallacem ab illo calculum, veri, si modò ipsi præstò esset, mittendi necessitatem afferre, siquidem honori suo consultum vellet; at rem semper in diem trahere, et tam multis compellationibus exstimulatum silere; denique nullas mittere solutiones nisi alienis priùs inspectis; id verò vel tardioribus ingeniis fidem facere nullas reverâ solutiones ipsi suppetere. Postremò itaque denuntiatum est; ut intra finem vertentis anni vel methodos suas, vel calculos mitteret, si non expressis verbis conceptos, saltem aliquibus notis involutos; nullum jam tergiversandi locum relictum esse; eam enim demum et securissimam et frequentissimam esse viam, quâ quis sibi posset alicujus inventionis gloriam vindicare, nec aliis rapiendam exponere. Quæ si conditiones ipsi arriderint, reliquum esse, ut alicui suorum mense decembris notas suas mitteret; meas dudùm paratas; utrasque simul productum iri, ut cujus notæ expositæ veritati congruere deprehenderentur, hic genuinus istorum problematum interpres haberetur: contra cujus expositæ notæ errore censerentur implicitæ, is inventionis palmå excideret, nec ad eam alienis deinceps solutionibus cognitis aspirare posset.

His conditionibus nihil æquius præcisiusque visum, quas si refugeret ille sedulò commonitus est, et severitate quantam humanitatis leges ferre poterant maxima, certo istud indicio futurum omnibus eas illum solutiones nunquam habuisse, nunquam alioquin primæ inventionis laudem cuiquam concessurum fuisse. Quòd si repudiatis quæ ipsi oblatæ fuerant conditionibus, meisque exinde solutionibus vulgatis, aliquas etiam vulgandi consilium resumeret, manifestum apud omnes plagiarium habitum iri, debitamque his factis opinionem sibi accersiturum. Suspensis omnium animis expectabatur ejus responsio, tanquam ultimum ingenii ejus specimen datura. Nec multo post tempore advenit illa quidem auguriorum meorum confirmatrix certissima. Enim verò rescribebat ille, nequicquam à se vel scripta vel notas vel aliud quidpiam exigi; conditiones nullas se recipere; nec quidlibet editurum, priusquam mea inventa edita inspexisset : de præmiis laudibusve nihil mecum certare: id unum sibi esse in animo, ut problemata mea videret, nonnullaque similia promeret : fixum illud sibi ac immotum; nec quidquam amplius de his omnibus auditurum libenter.

Plana hæc erant et aperta, nec quidlibet efslagitari potuit, quò pleniùs convinceretur, nisi reum se ingenuè confiteretur, quod ab ipso sperari non poterat. Hâc igitur omnium conditionum declinatione satis superque convictus judicatus est: ego verò nequicquam meorum ploblematum editionem prorogaturus, quandoquidem ille nullos nisi me præeunte gressus facturum se professus, me quoque cunctante cunctaturus foret, ac res sic in immensum processura. Ratus sum itaque rem ultra præstitutum kalendarum januarii tempus protrahendam non esse, sed ubi quid primùm otii nactus essem, totum id post tantas prolationes absolvendum, ac sic votis tot eruditorum hominum quibus hæ quæstiones non injucundæ fuerunt faciendum satis.

Interim haud abs re visum est mihi, ut hæc narratio velut præcurreret, si fortè solutiones meas ille in se transferre moliretur; omnium oculis expositura veritatem. Id unum hoc scripto perfectum volui, non autem virum ullatenùs infamatum, quem equidem omnibus officiis lubentissimè colerem, cujus et dignitati honorem habeo quamplurimum. Ideòque nomini ejus peperci; quod ille si modò hæc inventa sibi arrogando revelaverit, sibi tribuat quicquid dedecoris indè contraxerit. Nec dubitet ille futurum ut ejus artes omnium oculis subjiciantur.

Neque verò effugium sibi speret emendicato alicujus amici chirographo, testificantis forsan visum sibi ante kalendas januarii librum ejus manu exaratum. Haud ita omninò ista tractantur: sola editio fidem facit. Non negaverim quin si de calculo quodam tribus versibus comprehenso disceptaretur, plura ac inter se congruentia ejus exemplaria multis antè tradita. nonnihil fidei factura essent. At cum de integro volumine, de centum geometriæ propositionibus earumque calculis agitur, ubi nihil æquè facile est ac numeros pro numeris, notas pro notis substituere, ludicrum sanè ac lepidum amici afferre chirographum, asserentis hunc librum hac vel istà die sibi inspectum, præsertim si ostendi posset ab ipso nec lectum illum nec excussum. Nemo sibi tantùm jure tribuerit, ut ad dubitationes omnes tollendas sola sua autoritas sufficiat. In geometricis sola demùm manifesta creduntur. Sex septemve menses concessi ut sua ederet, nihil edidit. Atque hoc ipsi non minus arduum fuit quam pronum esset veras solutiones jam prolatas interpolare.

Sed hæc cave ne nova illi ac inusitata existimes, nec quos etiam in Robervalliana problemata fecit incursus. Ita enim ubique homo est: adeo ut jam plures annos ambitiosè effutiat quadraturam circuli à se inventam, eamque ubi tempus tulerit à se proditum iri, simul cum hyperboles quadratura: i nunc, et homini, quantum de se prædicat, credulus largito.

# DIVERSES INVENTIONS

DE A. DETTONVILLE (\*),

# EN GÉOMÉTRIE.

## LETTRE

## DE M. DE CARCAVI A M. DETTONVILLE.

MONSIEUR,

Personne n'ayant donné les solutions des problèmes que vous avez proposés depuis si long-temps, vous ne pouvez plus refuser de paroître pour les donner vous-même, comme la promesse que vous en avez faite vous y engage. Je sais que ce vous sera de la peine d'écrire taut de solutions et de méthodes; mais aussi c'est toute celle que vous y aurez: car, pour l'impression, je ne songe pas à vous la proposer; j'ai des personnes qui en auront soin : et il s'offre encore un soulagement à votre travail, en ce qu'il ne sera pas nécessaire de vous étendre sur les problèmes que vous avez proposés comme faciles, tels que sont le centre de gravité de la ligne courbe de la roulette et de ses parties, et la dimension des surfaces des solides; de sorte que vous n'aurez presque qu'à donner ceux que vous avez proposés comme difficiles, c'est-à-dire, le centre de gravité des solides et des demi-solides de la roulette et de ses parties, tant autour de la base qu'autour de l'axe, auxquels vous aviez attaché les prix dans votre premier écrit; et le centre de gravité des surfaces de ces solides et demi-solides, desquels vous avez dit, en les proposant dans l'Histoire de la Roulette, que c'étoient ceux que vous estimiez difficiles, et proprement les seuls que vous proposiez.

Ce sont donc aussi proprement les seuls que nous vous prions de donner, et dont nous avons considéré le succès avec attention. Car, comme ils paroissent si difficiles par la seule énonciation, et que vous

<sup>(\*)</sup> C'est le nom sous lequel Pascal se cacha, comme il a été dit dans l'Histoire de sa vie.

qui les connoissiez à fond, vous m'aviez dit plusieurs fois que vous en jugiez la difliculté si grande, je crus qu'elle étoit extrême; et quand je les eus un peu considérés en effet, il me sembla, selon le peu de lumière que j'en ai, que le moins qu'on pouvoit en dire, étoit qu'il n'avoit rien été résolu de plus caché dans toute la géométrie, soit par les anciens, soit par les modernes, et je ne fus pas seul dans ce sentiment.

Ainsi, lorsque le terme du 1st octobre fut arrivé, nous sûmes bien aises de voir que vous le prolongestes jusqu'au 1st janvier, parce que nous espérâmes de mieux reconnostre, par un plus long espace de temps, si le jugement que nous en faisions étoit véritable; et le succès consirme bien notre pensée; car une attente de sept ou huit mois sans solution en est une marque considérable, en un temps où se trouvent d'aussi grands géomètres, et en plus grand nombre à la sois qu'on en ait jamais vu, et où l'on a résolu les problèmes les plus difficiles. Car encore que pour la grandeur du génie aucun des anciens n'ait peut-être surpassé Archimède, il est certain néanmoins que, pour la difficulté des problèmes, ceux d'aujourd'hui surpassent de beaucoup les siens, comme il se voit par la comparaison des sigures toutes uniformes qu'il a considérées, à celles que l'on considère maintenant, et surtout à la roulette et à ses solides, à l'escalier, aux triangles cylindriques, et aux autres surfaces et solides dont vous avez découvert les propriétés.

Il n'y a donc jamais cu de temps si propre que celui-ci à éprouver la difficulté des propositions de géométrie. Or, nous n'avons vu la solution d'auctine de celles que vous avez proposées comme difficiles. On a bien envoyé celle des problèmes que vous aviez déclaré être plus faciles; savoir: le centre de gravité de la ligne courbe et la dimension des surfaces des solides, laquelle M. Wren nous envoya dans ses lettres du 12 octobre; et M. de Fernat aussi dans les siennes, où il donne une méthode fort belle et générale pour la dimension des surfaces rondes; mais pour ces centres de gravité des solides et demi-solides, et de leurs surfaces, nous n'en avons point vu de résolution.

Je dirai à tout autre qu'à vous, monsieur, ce que cela a fait juger de la difficulté de vos problèmes, et de ce qu'il falloit être pour les résoudre; et je ne vous parlerai ici que du désir que nous en avons, et de la nécessité où nous sommes d'avoir recours à vous pour des choses que nous ne pouvons avoir que de vous. N'espérez donc pas fuir nos importanités. Je suis résolu de ne jamais cesser de vous en faire, non plus que de rechercher les occasions de vous témoigner combien je suis, etc.

De Paris, ce 10 décembre 1658.

# LETTRE

### DE M. DETTONVILLE A M. DE CARCAVI,

CI-DEVANT CONSEILLER DU ROI EN SON GRAND-CONSEIL.

# Monsieur,

Puisque je suis enfin obligé de donner moimême la résolution des problèmes que j'avois proposés, et que la promesse que j'en ai faite m'engage nécessairement à paroître, je veux, en découvrant mon nom, faire connoître en même temps à tout le monde combien celui qui le porte a de respect et d'estime pour votre personne, et de reconnoissance pour toute la peine que vous avez voulu prendre en cette occasion. Je souhaiterois qu'elle pût être, en quelque façon, récompensée par ce discours que je vous donne, où vous verrez non-seulement la résolution de ces problèmes, mais encore les méthodes dont je me suis servi, et la manière par où j'y suis arrivé. C'est ce que vous m'avez témoigné souhaiter principalement, et sur quoi je vous ai souvent oui plaindre de ce que les anciens n'en ont pas usé de même; ne nous ayant laissé que leurs seules solutions sans nous instruire des voies par lesquelles ils y étoient arrivés, comme s'ils nous eussent envié cette connoissance.

Je ne me contenterai donc pas de vous donner les calculs, desquels voici celui du cas que j'avois proposé: le centre de gravité du demi-solide de la demi-roulette, tournée à l'entour de la base, est distant de la base d'une droite qui est au diamètre du cercle générateur, comme sept fois le diamètre à six fois la circonférence, et est distant de l'axe d'une droite égale au quart de la circonférence du cercle générateur, moins seize quinzièmes parties de la distance qui est entre le centre du cercle générateur, et le centre de gravité de son demi-cercle. Mais je vous découvrirai, de plus, ma méthode générale pour les centres de gravité, qui vous plaira d'autant plus, qu'elle est plus universelle; car elle sert également à trouver les centres de gravité des plans, des solides, des surfaces courbes et des lignes courbes. J'ai besoin, pour vous l'expliquer, de cette définition.

S'il y a tant de quantités qu'on voudra A, B, C, D, lesquelles on prenne en cette sorte: premièrement, la somme de toutes A, B, C, D; puis la somme des mêmes, excepté la première, savoir, B, C, D; puis la somme des mêmes, excepté les deux premières, savoir, C, D; et ainsi toujours, comme on les voit ici marquées:

J'appelle la somme de ces quantités, prises de cette sorte, la somme triangulaire de ces mémes quantités, à CD commencer par A; car on pourroit D prendre la somme de ces mêmes quantités, à commencer par D, et qui ne seroit pas la même.



Cela posé, je vous dirai les pensées qui m'ont mené à cette connoissance. J'ai considéré une balance B, A, C, suspendue au point A, et. . .

ses bras de telle longueur qu'on voudra AB, AC, divisés en parties égales de part et d'autre, avec des poids pendus à chaque point de division; savoir, au bras AB, les poids 3, 5, 4, et au bras AC les poids 9, 8; et supposant la balance être en équilibre en cet état, j'ai tâché de comprendre quel rapport il y avoit entre les poids d'un bras et ceux de l'autre, pour faire cet équilibre; car il est visible que ce n'est pas que la somme des uns soit égale à celle des autres; mais voici le rapport nécessaire pour cet effet.

Pour faire que les poids d'un bras soient en équilibre avec ceux de l'autre, il faut que la somme triangulaire des uns soit égale à la somme triangulaire des autres, à commencer toujours du côté du point A. Et la démonstration en sera facile par le moyen de ce petit lemme, dont vous verrez un assez grand usage dans la suite.

Si les quatre quantités A, B, C, D sont prises en cette sorte: la première une fois, la seconde deux fois, la troisième trois fois, etc.; je dis que la somme de ces quantités prises de cette sorte, est égale à leur somme triangulaire, en commençant du côté A.

| DCBA | ABCD  |
|------|-------|
| 4321 | , BCD |
|      | CD    |
|      | D     |

Car en prenant leur somme triangulaire, on ne fait autre chose que les combiner en telle sorte, qu'on prenne A une fois, B deux fois, C trois fois, etc.

Venons maintenant à ce que je propose de la balance. On sait assez en géométrie, que les forces des poids sont en raison composée des poids et des bras, et qu'ainsi le poids 4 en la troisième distance, a une force triple; que le poids 5 en la seconde distance, a une force double, etc. Donc la force des poids des bras doit se considérer en prenant celui qui est à la première distance une fois, celui qui est à la seconde deux fois, etc. Ainsi pour faire qu'ils soient en équilibre de part et d'autre, il faut que la somme des poids d'un bras étant pris de cette sorte : savoir, le premier une fois, le second deux fois, etc., soit égale à la somme des poids de l'autre pris de la même sorte; c'est-àdire (par le lemme précédent), que la somme triangulaire des uns soit égale à la somme triangulaire des autres. Ce qu'il falloit démontrer.

Vous voyez, monsieur, que je suis entré dans le style géométrique; et pour le continuer, je ne vous parlerai plus que par propositions, corollaires, avertissements, etc. Permettez-moi donc de m'expliquer en cette sorte sur ce que je viens de vous dire, afin qu'il ne reste aucune ambiguité.

#### AVERTISSEMENT.

J'entends toujours que les deux extrémités de la balance passent pour des points de division; et ainsi quand je dis que des poids soient pendus à tous les points de division, j'entends qu'il y en ait aussi aux deux extrémités de la balance.

J'entends aussi que le bras AB puisse être égal ou inégal à l'autre bras AC, et que chacune des parties égales du bras AB soit égale à chacune des parties égales du bras AC, et que les parties d'un bras ne diffèrent au plus des parties de l'autre bras que par leur multitude. Or, de cette égalité de chacune des parties, il s'ensuit que le poids 3 étant pris, par exemple, de trois livres, et pesant simplement comme trois livres sur la première distance; le poids 5 étant de cinq livres sur la seconde distance, aura la force de dix livres, c'est-à-dire, double de celle qu'il auroit sur la première distance; et le poids 4 sur la troisième distance, aura la force de douze livres, c'est-à-dire, triple de celle qu'il auroit sur la première distance. De même sur l'autre bras le poids o sur la première distance, aura simplement la force de neuf livres, et le poids 8 la force de seize livres; et ainsi à l'infini, les poids seront multipliés autant de fois qu'il y aura de parties égales dans leurs bras, à



compter du centre de gravité commun A, auquel la balance est suspendue.

Il faut aussi remarquer que cette propriété de la balance que j'ai donnée, savoir, l'égalité des sommes triangulaires des poids de chaque bras est générale, encore qu'il y ait des points de division sans poids, au lieu desquels en mettant un zéro, il ne laissera pas d'être employé en prenant les sommes triangulaires, comme on voit en cet exemple:

Soit une balance BAC suspendue au point A, et divisée en parties égales comme il a été dit; et soit sur la première distance du bras AC le poids 9, et sur la seconde le poids 8: et sur la première distance du bras AB, le poids 4; sur la seconde distance, nul poids ou zéro; sur la troisième le poids 7:

Je dis que si la somme triangulaire des poids 4, 0, 7, est égale à la somme triangulaire des poids 9, 8 (à commencer toujours du côté A), la balance sera en équilibre sur le centre A.

La démonstration en est la même que la précédente.

#### 222 LETTRE DE M. DETTONVILLE

De cette propriété je démontre les trois propositions suivantes.

#### PROPOSITION PREMIÈRE.

Soit CAB une balance divisée en tant de parties égales qu'on voudra aux points C, D, A, E, F, B, auxquelles soient pendus les poids 8, 9, 5, 4, 0, 7;

de tous lesquels ensemble le centre de gravité commun soit au point A (l'un de ces points): Je dis que la somme triangulaire de tous ces poids, à commencer du côté qu'on voudra, par exemple, du côté C; c'est-à-dire, la somme triangulaire des poids 8, 9, 5, 4, 0, 7, est égale à la simple somme de ces poids 8, 9, 5, 4, 0, 7 (c'est-à-dire, à la somme de ces poids pris chacune une fois), multipliée autant de fois qu'il y a de points dans le bras CA (puisqu'on a commencé par le côté C), c'est-à-dire, trois fois en cette figure.

| 7 | o | 4 4 | 5 | 8    | . 7 | 0<br>0<br>0 | 4 | 5 | 9 | 8 |
|---|---|-----|---|------|-----|-------------|---|---|---|---|
| 7 | o | 4   |   |      |     |             |   |   |   |   |
| 7 | 0 |     |   |      |     |             |   |   |   |   |
| 7 |   | \   |   | <br> |     |             |   |   |   |   |

Car la somme triangulaire des poids 4, 0, 7, pendus au bas AB (qui est distinguée du reste par une barre dans la première partie de la

99

figure), est égale à la petite somme triangulaire des poids 9, 8, pendus à l'autre bas AC (qui est aussi distinguée du reste dans l'autre partie de la figure). Et les restes sont les mêmes de part et d'autre.

#### AVERTISSEMENT.

Je sais bien que cette manière de démontrer n'est pas commune; mais comme elle est courte, nette et suffisante à ceux qui ont l'art de la démonstration, je la préfère à d'autres plus longues que j'ai en main.

#### PROPOSITION II.

Les mémes choses étant posées: je dis que la simple somme des poids, multipliée autant de fois qu'il y a de points en toute la balance, est à la somme triangulaire de tous les poids, à commencer par le côté qu'on voudra, par exemple, par le côté C, comme le nombre des points qui sont dans la balance entière, au nombre des points qui sont dans le bras par où on a commencé à compter; c'est-à-dire, en cet exemple, dans le bras CA:

| 7  | o | 4 | 5 | 9 | 8 | 7   | 0 | 4  | 5  | 9 | 8 |
|----|---|---|---|---|---|-----|---|----|----|---|---|
| 7  | 0 | 4 | 5 | 9 |   |     |   |    |    | 9 |   |
|    |   | 4 |   |   |   |     |   |    |    | 9 |   |
| 7  | o | 4 |   |   | _ | - 7 | o | 4  | 5  | 9 | 8 |
| 7  | 0 |   |   |   |   | 7   | o | 4  | 5  | 9 | 8 |
| 7  |   |   |   |   |   |     |   |    |    | 9 |   |
| 00 |   |   |   |   |   | _   |   | 1. | 28 |   |   |

le dis que la somme triangulaire 99 est à la somme 198, des poids multipliée par leur mul-

titude, comme la multitude des points du bras CA, savoir, 3, à la multitude de tous les points, savoir, 6.

Car dans la figure la somme triangulaire de tous les poids est égale, par la précédente, à la simple somme des poids multipliée par la multitude des points qui sont dans le bras AC, et qui sont ici au-dessus de la barre. Or, la somme des poids multipliée par cette multitude des points du bras AC, est visiblement à la même somme des poids multipliée par la multitude des points de la balance entière, comme une de ces multitudes est à l'autre.

#### PROPOSITION III.

Les mêmes choses étant posées: je dis que la somme triangulaire des poids, à commencer par un des côtés, comme par le côté C, est à la somme triangulaire des mêmes poids, à commencer par l'autre côté B, comme le nombre des points qui sont dans le bras AC, par où l'on a commencé la première fois, au nombre des points qui sont dans le bras BA, par où l'on a commencé la seconde fois.

| 77777777 | 0<br>0<br>0<br>0 | 4 4 4 | 5<br>5<br>5 | 9 | 8 | i | 0 | 7 | 0 0 | 4 4 4 | 5<br>5<br>5<br>5 | 9<br>9<br>9<br>9 | 8<br>8<br>8<br>8<br>8 |
|----------|------------------|-------|-------------|---|---|---|---|---|-----|-------|------------------|------------------|-----------------------|
| -        |                  | 9     | 9           |   |   | ۱ |   | ١ | Ī   |       |                  | Ì                |                       |

Je dis que la somme triangulaire 99, en commençant par 8, est à l'autre somme triangulaire 132, en commençant par 7, comme la multitude des points du bras 8, savoir, 3, à la multitude des points de l'autre bras 7, savoir, 4.

Car chacune de ces sommes triangulaires est, par la précédente, à la simple somme de tous les poids multipliés par leur multitude, comme la multitude des points de chaque bras, à la multitude de tous les points de la balance entière. Donc, etc. Ce qu'il falloit démontrer.

#### AVERTISSEMENT.

Comme toutes les choses que je viens de démontrer sur le sujet des poids d'une balance doivent s'appliquer à toutes sortes de grandeurs, c'est-à-dire, aux lignes courbes, aux surfaces planes et courbes, et aux solides, il me semble à propos, pour faciliter cette application, de donner quelques exemples de la manière dont on doit prendre les sommes triangulaires dans ces grandeurs.

Soit donc (fig. 3) une ligne courbe quelconque CB divisée comme on voudra en parties égales ou inégales aux points I, G, F: pour prendre la somme triangulaire des portions CI, IG, GF, FB, à commencer du côté de C, il faudra prendre la toute CFB, plus la portion IFB, plus la portion GFB, plus la portion FB.

Car par la définition, la somme triangulaire de toutes les portions CI, IG, GF, FB se trouve v.

en les prenant en cette sorte : premièrement, toutes ensemble, et ensuite toutes ensemble, excepté la première, et puis toutes ensemble. excepté les deux premières, etc., en cette sorte...

CI+IG+GF+FB ou la ligne CFB. Plus.....IG+GF+FB ou la ligne IFB. Plus......GF+FB ou la ligne GFB. Plus..... F B ou la ligne

Pareillement la somme triangulaire de ces mêmes portions BF, FG, GI, IC, à commencer par B, se trouvera en prenant la ligne entière BIC, plus la portion FIC, plus la portion GIC, plus la portion IC; ce qui paroît de même en cette sorte:

BF+FG+GI+IC ou la ligne BIC. Plus..... .. FG+GI+IC ou la ligne FIC. Plus......GI+IC ou la ligne GIC. Plus.....IC ou la ligne

De la même sorte, si le triligne CAB est divisé en tant de parties qu'on voudra, par les droites IK, GH, FE, la somme triangulaire de ses portions CIKA, IGHK, GFEH, FBE, à commencer du côté de CA, se trouvera en prenant le triligne CBA, plus le triligne IBK, plus le triligne GBH, plus le triligne FBE.

Ce qui paroît par la somme de ces portions prises en la manière accoutumée, comme on voit ici:

CIKA+IGHK+GFEH+FBE ou le triligne BCA. Plus......IGHK+GFEH+FBE ou l'espace IBK. Plus......GFEH+FBE ou l'espace GBH. Plus......FBE ou l'espace FBE.

On prendra de même sorte la somme triangulaire des portions des surfaces courbes et celle des solides, sans qu'il soit besoin d'en donner davantage d'exemples.

Méthode générale pour les centres de gravité de toutes sortes de lignes, de surfaces et de solides.

Étant proposée une ligne courbe, ou un plan, ou une surface courbe, ou un solide, en trouver le centre de gravité?

Soit entendue une multitude indéfinie de plan's parallèles entre eux et également distants ( c'està-dire, que la distance du premier au second soit égale à la distance du second au troisième, et à celle du troisième au quatrième, etc.), lesquels plans coupent toute la grandeur proposée en une multitude indéfinie de parties comprises chacune entre deux quelconques de ces plans voisins.

Maintenant si de tous ces plans on en considère principalement trois, savoir, les deux extrêmes, qui comprennent la grandeur proposée, et celui qui passe par le centre de gravité de la grandeur proposée, et qu'on entende qu'une droite quelconque menée perpendiculairement d'un des plans extrêmes à l'autre, rencontre le plan du centre de gravité, lequel la divise en deux portions: cette droite entière, qui mesure la distance d'entre les plans extrêmes, sera ap-

pelée la balance de la grandeur proposée, et ses deux portions qui mesurent la distance entre le centre de gravité de la grandeur proposée et les plans extrêmes, s'appelleront les bras de la balance: et la raison d'un de ces bras à l'autre se trouvera en cette sorte:

Je dis qu'un des bras est à l'autre (c'est-à-dire, que la distance entre le centre de gravité de la figure et l'un des plans extrêmes, est à la distance entre le même centre de gravité et l'autre plan extrême), comme la somme triangulaire de toutes les portions de la figure, à commencer par le premier plan extrême, à la somme triangulaire de ces mêmes portions, à commencer par l'autre plan extrême.

#### AVERTISSEMENT.

Afin qu'il ne reste ici aucune ambiguité, je m'expliquerai plus au long.

Soit donc proposée, premièrement, une ligne courbe CB (fig. 3) laquelle soit coupée en un nombre indéfini de parties aux points C, I, G, F, B, par une multitude indéfinie de plans parallèles et également distants, ou, si l'on veut, par une multitude indéfinie de droites parallèles et également distantes CA, IK, GH, FE, BO (car les droites suffisent ici, et les plans n'ont été mis dans l'énonciation générale, que parce que les droites ne suffiroient pas en tous les cas). Soit maintenant menée AB où l'on voudra perpendiculaire à toutes les parallèles, la-

quelle coupe les extrêmes aux points B, A, et celle qui passe par le centre de gravité de la ligne proposée au point T: cette droite BA sera appelée la balance, et les portions TA, TB, seront appelées les bras de la balance.

Je dis que le bras T B sera au bras T A, comme la somme triangulaire des portions de la ligne, savoir, des portions B F, F G, G I, I C, à commencer du côté de B, à la somme triangulaire des mêmes portions, à commencer du côté de A.

Soit maintenant la grandeur proposée un plan, comme le triligne CBA, coupé par les mêmes parallèles CA, IK, GH, FE, BO, et que la même perpendiculaire BA le coupe comme il a été dit, et rencontre celle qui passe par le centre de gravité du plan proposé CBA au point T: je dis que le bras TB sera au bras TA, comme la somme triangulaire des portions du triligne, BFE, EFGH, GIKH, CIKA, à commencer du côté de BO, à la somme triangulaire des mêmes portions, à commencer du côté de AC.

Soit maintenant la grandeur proposée une surface courbe CYZBFC, coupée par les mêmes plans parallèles ACY, KIM, HGN, EFZ, OBX, qui coupent la surface donnée et y produisent, par leurs communes sections, les lignes CY, 1M, GN, FZ, etc.; et que la balance BA mesure toujours la distance entre les plans extrêmes, et coupe celui qui passe par le centre de gravité de cette surface courbe au point T: je dis que le bras TB sera au bras TA, comme la somme

triangulaire des portions de la surface, savoir, ZFB, FZNG, NGIM, MICY, à commencer du côté de B, c'est-à-dire la somme des surfaces BCY, ZFCY, NGCY, MICY, à la somme triangulaire des mêmes portions, à commencer du côté de AC, c'est-à-dire, des surfaces CYB, IMB, GNB, FZB.

Ensin, si la grandeur proposée est un solide YCFBAC, coupé par les mêmes plans parallèles, et que la balance BA mesure de même la distance entre les plans extrêmes, et coupe celui qui passe par le centre de gravité du solide au point T: le bras TB sera toujours au bras TA, comme la somme triangulaire des portions du solide, à commencer par B, à la somme triangulaire des mêmes portions, à commencer par C.

### DÉMONSTRATION DE CETTE MÉTHODE.

La démonstration en est facile, puisque ce n'est que la même chose que ce que j'ai donné de la balance.

Car soit considérée la droite BA comme une balance divisée en un nombre indéfini de parties égales aux points A, K, H, E, B, auxquels pendent pour poids les portions de la grandeur proposée, et à l'un desquels se rencontre le point T, qui sera le centre de gravité de la balance, comme cela est visible par la doctrine des indivisibles, laquelle ne peut être rejetée par ceux qui prétendent avoir rang entre les géomètres.

Donc, par la troisième proposition de la ba-

lance, la somme triangulaire des poids (ou des portions de la figure), à commencer du côté B, est à la somme triangulaire des mêmes poids, à commencer du côté AC, comme le nombre des points (ou des parties) du bras BT, au nombre des points (ou des parties) du bras AT, c'est-à-dire, comme BT à TA. Ce qu'il falloit démontrer.

#### AVERTISSEMENT.

Je sais bien que ces portions de la grandeur proposée ne pendent pas précisément aux points de division de la balance BA; mais je n'ai pas laissé de le dire, parce que c'est la même chose. Car en divisant chacune de ces parties égales de la balance BA par la moitié, ces nouvelles divisions donneront une nouvelle balance qui ne différera de la première que d'une grandeur moindre qu'aucune donnée (puisque la multitude des parties est indéfinie), et le centre de gravité de la balance se trouvera encore à une de ces nouvelles divisions, ou n'en sera éloigné que d'une distance moindre qu'aucune donnée, ce qui ne changera point les raisons : et les portions de la grandeur proposée pendront précisément aux points de ces nouvelles divisions, en considérant au lieu des portions de la grandeur proposée, qui seront peut-être irrégulières, les portions régulières qu'on leur substitue en géométrie, et qui ne changent point les raisons; c'est-à-dire, en substituant aux portions de la ligne courbe leurs cordes, aux portions du triligne les rectangles compris de chaque ordonnée et d'une des petites portions égales de l'axe; et de même aux solides : ce qui ne change rien, puisque la somme des portions substituées ne diffère dè la somme des véritables, que d'une quantité moindre qu'aucune donnée.

Donc on conclura nécessairement dans cette nouvelle balance la proportion dont il s'agit, et par conséquent elle se conclura aussi dans l'autre.

J'ai voulu faire cet avertissement, pour montrer que tout ce qui est démontré par les véritables règles des indivisibles, se démontrera aussi à la rigueur et à la manière des anciens; et qu'ainsi l'une de ces méthodes ne diffère de l'autre qu'en la manière de parler : ce qui ne peut blesser les personnes raisonnables quand on les a une fois averties de ce qu'on entend par là. Et c'est pourquoi je ne ferai aucune difficulté, dans la suite, d'user de ce langage des indivisibles, la somme des lignes, ou la somme des plans; et ainsi quand je considérerai, par exemple (fig. 4), le diamètre d'un demi-cercle divisé en un nombre indéfini de parties égales aux points Z, d'où soient menées les ordonnées ZM, je ne ferai aucune difficulté d'user de cette expression, la somme des ordonnées, qui semble ne pas être géométrique à ceux qui n'entendent pas la doctrine des indivisibles, et qui s'imaginent que c'est pécher contre la géométrie, que d'exprimer un plan par un nombre indéfini

de lignes; ce qui ne vient que de leur manque d'intelligence, puisqu'on n'entend autre chose par là sinon la somme d'un nombre indéfini de rectangles faits de chaque ordonnée avec chacune des petites portions égales du diamètre, dont la somme est certainement un plan, qui ne diffère de l'espace du demi-cercle que d'une quantité moindre qu'aucune donnée.

Ce n'est pas que ces mêmes lignes ZM ne puissent être multipliées par d'autres portions égales d'une autre ligne quelconque qui soit, par exemple, double de ce diamètre, comme en la figure 5; et alors la somme de ces lignes ZM formera un espace double du demi-cercle, savoir, une demi-ellipse : et ainsi la somme des mêmes lignes ZM formera un espace qui sera plus ou moins grand, selon la grandeur de la ligne droite, par les portions égales de laquelle on entend qu'elles soient multipliées, c'est-àdire, selon la distance qu'elles garderont entre elles. De sorte que quand on parle de la somme d'une multitude indéfinie de lignes, on a toujours égard à une certaine droite, par les portions égales et indéfinies de laquelle elles soient multipliées. Mais quand on n'exprime point cette droite (par les portions égales de laquelle on entend qu'elles soient multipliées), il faut sousentendre que c'est celle des divisions de laquelle elles sont nées, comme en l'exemple de la figure 4, où les ordonnées ZM du demi-cercle étant nées des divisions égales du diamètre, lorsqu'on dit

simplement la somme des lignes ZM, sans exprimer quelle est la droite par les portions de laquelle on veut les multiplier, on doit entendre que c'est le diamètre même, parce que c'est le naturel: et si on vouloit les multiplier par les portions d'une autre ligne, il faudroit alors l'exprimer.

Il faut entendre la même chose quand toutes les lignes seroient courbes, tant celles dont on considère la somme, que celle par les portions de laquelle on les multiplie: ou quand les unes sont droites et les autres courbes, comme, par exemple, en la fig. 4, si l'on dit simplement ainsi, la somme de tous les arcs CM, compris entre le point C et chacune des ordonnées, on doit entendre la somme des rectangles compris de chacun de ces arcs CM étendus en ligne droite, et de chacune des petites portions égales du diamètre ZZ, ZZ, etc.

Ainsi en la fig. 6, où l'arc de 90 degrés BC est divisé en un nombre indéfini d'arcs égaux aux points D, d'où sont menés les sinus droits DE, si on dit simplement ainsi, la somme des sinus DE, on entendra par là la somme des rectangles compris de chaque sinus DE et de chacun des petits arcs égaux DD considérés comme étendus en ligne droite; parce que ces sinus sont nés des divisions égales de l'arc: et si on vouloit les multiplier par les portions égales d'une autre ligne, il faudroit l'exprimer, et dire, la somme des sinus multipliés par les portions égales d'une telle ligne.

Il faut entendre la même chose de la somme des carrés de ces lignes et de leurs cubes, etc. Ainsi si on dit dans la même fig. 6, la somme des carrés des sinus DE, il faut entendre la somme des solides faits du carré de chaque sinus multiplié par l'un des petits arcs égaux DD, et si dans la fig. 4 on dit, la somme des carrés des arcs CM, il faut entendre la somme des solides faits du carré de chaque arc CM (étendu en ligne droite) multiplié par chacune des petites portions égales ZZ; et ainsi en toutes sortes d'exemples.

En voilà certainement plus qu'il n'étoit nécessaire pour faire entendre que le sens de ces sortes d'expressions, la somme des lignes, la somme des plans, etc., n'a rien que de très-conforme à la pure géométrie.

La même Méthode générale pour les centres de gravité, énoncée autrement.

Une grandeur quelconque étant proposée, comme il a été dit, et le même ordre de plans qui la coupent : je dis que la somme de toutes les portions de cette grandeur, comprises entre un des plans extrêmes et un chacun de tous les plans, est à la grandeur entière prise autant de fois, c'est-à-dire, multipliée par sa balance, comme le bras sur l'autre plan extrême, c'est-à-dire, comme la distance entre son centre de gravité et cet autre plan extrême, est à la balance entière.

#### Autrement encore:

Je dis que la somme de toutes les portions de la grandeur, comprises entre un des plans extrémes et un chacun de tous les plans, est égale à la grandeur entière multipliée par son bras sur l'autre plan extréme.

Soit proposée, par exemple, la ligne CFB (fig. 3): je dis que la somme des portions CFB, IFB, GFB, FB, est égale à la ligne entière CFB multipliée par le bras TA.

Car la somme de ces lignes n'est autre chose que la somme triangulaire des portions CI, IG, GF, FB, à commencer par C: donc la droite BA est une balance divisée en un nombre indéfini de parties égales aux points E, H, etc. auxquels points de division (comme il a déjà été dit) pendent pour poids les petites portions CI, IG, GF, FB, et à l'un desquels points de division se rencontre le centre de gravité T. Donc, par la seconde proposition de la balance, la somme triangulaire de ces portions à commencer par C, c'est-à-dire, la simple somme des portions CFB, IFB, CFB, FB, est égale à la simple somme des petites portions CI, IG, GF, FB, c'est-à-dire, la ligne CFB, prise autant de fois qu'il y a de points (ou de parties) dans le bras TA, c'est-àdire, multipliée par le bras TA. Ce qu'il falloit démontrer.

On démontrera de même, si la grandeur proposée est le triligne ABC, que la somme des espaces BCA, EFCA, HGCA, KICA, est égale à l'espace BCA, multiplié par le bras TB. Et de même pour les solides, etc.

#### AVERTISSEMENT.

Quand j'ai parlé de la somme des lignes CFB, IFB, GFB, FB, on n'a dû entendre autre chose sinon la somme des rectangles compris de chacune de ces lignes, et de chacune des petites portions égales BE, EH, etc. (c'est-à-dire, avec chacune des distances égales d'entre les plans voisins); et qu'ainsi cette multitude indéfinie de petits rectangles de même hauteur forment un plan. C'est ce que j'ai déjà assez dit dans les avertissements précédents.

De même, quand j'ai parlé de la somme des espaces BCA, EFCA, HGCA, KICA, on a dû entendre que chacun de ces espaces fût multiplié par chacune de ces petites distances égales d'entre les plans voisins BE, EH, etc., et formassent ainsi une multitude indéfinie de petits solides prismatiques, tous de même hauteur, la somme desquels formera un solide, qui est celui que l'on considère quand on a parlé de la somme de ces plans.

On doit entendre la même chose par la somme des solides; car il faut entendre de même qu'ils soient tous multipliés par ces mêmes portions égales, ou au moins (si l'on ne veut pas admettre une quatrième dimension) qu'on prenne autant de lignes droites qui soient entre elles en même raison que ces solides, lesquelles étant multipliées chacune par chacune de ces parties égales BE, EH, etc., elles formeront un plan qui servira de même à trouver la raison cherchée. Ce qu'il ne sera plus nécessaire de redire.

#### COROLLAIRE PREMIER.

De cette méthode s'ensuit ce corollaire: Si la grandeur est donnée et la somme de toutes ses portions comprises entre un des plans extrêmes, et chacun des autres plans, et que la balance soit aussi donnée: je dis que les deux bras seront aussi donnés.

Soit proposée, par exemple (fig. 7) la ligne courbe de la demi-roulette AYC, laquelle soit supposée être donnée de grandeur, et qu'on sache qu'elle est double de l'axe CF qui soit aussi donné. Soit aussi supposé qu'ayant mené les ordonnées ZY, coupant l'axe en Z, en un nombre indéfini de parties égales, et la roulette aux points Y, la somme de toutes les portions CY de la courbe soit aussi donnée: je dis que la distance entre le centre de gravité de cette courbe AYC, et la droite AF sera donnée.

Car la somme de toutes les courbes C Y est donnée par l'hypothèse; et on sait en effet d'ailleurs que cette somme est double de la somme des droites C M, menées de C aux points où les ordonnées coupent la circonférence, ou de la somme des droites ZO (qui soient les ordonnées de la parabole COG, dont CF soit l'axe, et dont le côté droit soit égal à la même CF; car alors chaque CM carré, ou FC en CZ, c'est-à-dire, le rectangle FCZ, sera égal à ZO carré): et ainsi la somme des lignes courbes CY est double de l'espace de la parabole CFG, lequel étant les deux tiers de CF carré, la somme des courbes CY sera égale aux quatre tiers du carré de CF.

Mais, par la précédente, la même somme est égale au rectangle compris de la courbe C A (ou de deux fois la droite C F), et du bras de la courbe sur A F. Donc quatre tiers du carré de CF sont égaux à deux fois C F, multipliée par le bras cherché sur A F; donc ce bras est donné, et égal aux deux tiers de C F, puisque les deux tiers de C F, multipliés par deux fois C F, sont égaux à quatre tiers du carré de C F.

#### COROLLAIRE II.

La converse de ce corollaire sera aussi véritable, savoir: Si une grandeur est donnée et les bras de la balance aussi: la somme de ses portions comprises entre un des plans extrêmes, et chacun des autres, sera donnée.

Soit donné, par exemple (fig. 8) l'arc de cercle de quatre-vingt-dix degrés BMC, duquel je suppose que le centre de gravité étant Y, son bras YX soit aussi donné: je dis que la somme Car la somme de ces arcs sera égale au rectangle, compris de l'arc entier B C et de Y X, lequel rectangle étant égal, comme on le connoît d'ailleurs, au carré du rayon AB; il s'ensuit aussi que la somme des arcs BM, est égale au même carré du rayon AB.

#### AVERTISSEMENT.

J'ai voulu donner ces exemples de l'usage de cette méthode, tant pour connoître les bras de la balance par la connoissance de la somme de ces portions, que pour connoître la somme de ces portions par la connoissance des bras. J'en donnerois bien ici d'autres exemples plus considérables; mais on les verra dans la suite, et je ne veux donner ici que les propositions qui servent comme de lemmes au reste du discours.

### DÉFINITION.

S'il y a tant de quantités qu'on voudra A, B, C, lesquelles on prenne en cette sorte: premièrement, la somme triangulaire de toutes; savoir, ABC, BC, C; ensuite la somme triangulaire de toutes, excepté la première; savoir, BC, C; puis la somme triangulaire de toutes, excepté les deux premières; savoir, C, etc.

J'appelle la somme de ces quantités prises de

3 6

| cette sorte, la somme pyramidale d | e ce | s m          | ême          | es |
|------------------------------------|------|--------------|--------------|----|
| quantités.                         | A    | B            | $\mathbf{C}$ |    |
| En voici la figure, où l'on        |      | $\mathbf{B}$ | $\mathbf{C}$ |    |
| voit que la somme pyramidale       |      |              | C            |    |
| n'est autre chose que la somme     |      | В            | C            | _  |
| des sommes triangulaires qui       |      |              | C            |    |
| sont ici séparées par des bar-     |      |              | C            |    |

res.

Or, il est à remarquer que la nature de cette sorte de combinaison est telle, que, si on prend deux fois cette même somme pyramidale, comme on voit ici, et À  $\mathbf{B}$ qu'on en ôte la première somme B  $\mathbf{C}$ triangulaire qui est séparée du **C**, reste par une double barre, il B C arrivera dans ce reste que la C première quantité A s'y trou- $\mathbf{C}$ vera une fois; la seconde B, quatre fois; la troisième C, neuf A В C fois; et ainsi toujours selon la B  $\mathbf{C}$ suite des nombres carrés.  $\mathbf{C}$ Et cela est aisé à démontrer C B par la nature des combinaisons C qui forment ces sommes trian-

Dans les sommes triangulaires, la première grandeur se prend une fois, la seconde deux fois, la troisième trois fois, etc., selon l'ordre des nombres naturels. Et dans les sommes pyramidales, la première grandeur se prend une fois,

gulaires et pyramidales, qui

est telle:

T

C

g

la seconde trois fois, la troisième six fois, etc., selon l'ordre des nombres triangulaires. Or tout nombre triangulaire, pris deux fois et diminué de son exposant, est le même que le carré de son exposant; comme, par exemple, le troisième nombre triangulaire 6 étant doublé, est 12, qui diminué de l'exposant 3, il reste 9, qui est le carré de 3.

Cela est aisé par Maurolic (\*); et de là paroît la vérité de ma proposition.

D'où il s'ensuit que s'il y a tant de quantités qu'on voudra A, B, C, dont la première soit multipliée par le carré de 1, la seconde par le carré de 2, la troisième par le carré de 3, etc.: leur somme prise de cette sorte, sera égale à deux fois leur somme pyramidale, moins leur somme triangulaire.

#### AVERTISSEMENT.

On verra dans la suite l'usage de cette propriété, dans l'application qui s'en fera aux lignes

<sup>(\*)</sup> Maurolic, abbé de Messine, florissoit vers le milieu du seizième siècle. C'étoit un géomètre profond pour son temps. Nous avons de lui divers Traités concernant la sphère, le comput ecclésiastique, les instruments d'astronomie, l'arithmétique, la perspective, la musique, etc. Dans son Traité d'arithmétique, il démontre plusieurs propriétés de différentes suites de nombres, comme la suite des nombres simples, la suite des nombres carrés, la suite des nombres triangulaires, etc. C'est à cet ouvrage que Pascal fait ici allusion.

droites ou courbes; et pour faciliter l'intelligence de cette application, j'en donnerai ici

quelques exemples.

Soit donc dans la troisième figure, par exemple, l'axe BA du triligne BAC, divisé en un nombre indéfini de parties égales, aux points K, H, E, d'où soient menées les ordonnées: on est assez averti par les choses précédentes, que la simple somme de ces ordonnées est égale à l'espace du triligne.

Je dis maintenant que la somme triangulaire de ces ordonnées IK, GH, FE, etc., à commencer du côté de la base CA, est la même chose que la somme des rectangles compris de chaque ordonnée, et de sa distance de la base; c'est-à-dire, la somme des rectangles IK en KA, GH en HA, FE en EA.

Ce qui est bien aisé à démontrer en cette sorte. Puisque les distances AK, KH, HE, sont égales, et qu'ainsi en prenant AK pour 1, AH sera 2, AE, 3, etc.: il s'ensuit que la somme des rectangles IK en KA, GH en HA, FE en EA, etc., n'est autre chose que IK multiplié par 1, GH par 2, FE par 3, etc.; ce qui n'est que la même chose que la somme triangulaire de ces droites IK, GH, FE, comme je l'ai montré dans le commencement.

Je dis de même que deux fois la somme pyramidale de ces mêmes ordonnées, à commencer du côté de la base CA, est égale à la somme des solides faits de ces mêmes ordonnées multipliées chacune par le carré de sa distance de la base; c'est-à-dire, IK en KA carré + GH en HA carré, etc.

Car ces carrés étant 1, 4, 9, etc., il s'ensuit que la somme des ordonnées multipliées chacune par chacun de ces carrés, est la même chose que leur somme pyramidale prise deux fois, moins leur somme triangulaire prise une fois. Or cette somme triangulaire n'est qu'un indivisible à l'égard des sommes pyramidales, puisqu'il y a une dimension de moins, et que c'est la même chose qu'un point à l'égard d'une ligne, ou qu'une ligne à l'égard d'un plan, ou qu'un plan à l'égard d'un solide, ou enfin qu'un fini à l'égard de l'infini; ce qui ne change point l'égalité.

Car il faut remarquer que comme la simple somme de ces lignes fait un plan, ainsi leur somme triangulaire fait un solide, qui est composé d'autant de plans qu'il y a de divisions dans l'axe; lesquels plans sont formés chacun par les simples sommes particulières des ordonnées, dont la somme totale fait la somme triangulaire. En effet, la somme triangulaire de ces ordonnées se prend ainsi: premièrement, en les prenant toutes ensemble CA, IK, GH, FE, ce qui fait un plan égal au triligne: ensuite en les prenant toutes, excepté la première, c'est-à-dire, IK, GH, FE, ce qui fait un autre plan égal au triligne BIK: et ensuite GH, FE, ce qui fait un autre plan égal au triligne BGH, etc. De sorte

qu'il y a autant de plans que de divisions, chacun desquels plans étant multiplié par les petites portions de l'axe, forment autant de petits solides prismatiques d'égale hauteur, tous lesquels ensemble font un solide, comme je l'ai dit ailleurs.

De la même sorte, la somme pyramidale des mêmes ordonnées fait un plan-plan, composé d'autant de solides qu'il y a de portions dans l'axe, lesquels solides sont formés chacun par les sommes triangulaires particulières, dont la somme totale fait la somme pyramidale; car leur somme pyramidale se prend ainsi : premièrement, en prenant la somme triangulaire de toutes, qui fait un solide, comme nous venons de dire; et ensuite la somme triangulaire de toutes, excepté la première, qui fait un autre solide, etc. Et ainsi autant qu'il y aura de divisions, il y aura aussi de solides, lesquels étant multipliés chacun par une des petites divisions de l'axe, formeront autant de petits plan-plans de même hauteur, qui tous ensemble font le plan-plan dont il s'agit.

Et l'on ne doit pas être blessé de cette quatrième dimension, puisque, comme je l'ai dit ailleurs, en prenant des plans au lieu des solides, ou même de simples droites, qui soient entre elles comme les sommes triangulaires particulières, qui font toutes ensemble la somme pyramidale, la somme de ces droites fera un plan qui tiendra lieu de ce plan-plan. Il faut entendre la même chose des lignes courbes BF, BFG, BFI, BFC, et de leurs sommes triangulaires et pyramidales; car tout cela est général pour toutes sortes de grandeurs, chacune selon sa nature.

Je viens maintenant aux problèmes proposés publiquement touchant la roulette, desquels voici ceux que je proposai dans le premier écrit au mois de juin. Étant donnée (fig. 7) une portion quelconque CZY, de la demi-roulette, retranchée par une quelconque ordonnée à l'axe; trouver:

- r°. La dimension et le centre de gravité de l'espace CZY.
- 2°. La dimension et le centre de gravité de son demi-solide autour de la base ZY, c'est-àdire, du solide, fait par le triligne CZY, tourné autour de la base ZY d'un demi-tour seulement.
- 3°. La dimension et le centre de gravité de son demi-solide autour de l'axe CZ.

Et ceux que je proposai au commencement d'octobre dans l'Histoire de la Roulette, sont ceux-ci:

- 1°. Trouver le centre de gravité de la ligne courbe CY.
- 2°. Trouver la dimension et le centre de gravité de la surface de son demi-solide autour de la base.
- 3°. Trouver la dimension et le centre de gravité de la surface de son demi-solide autour de l'axc.

Pour résoudre ces problèmes, la première chose que je fais, est de substituer à ces demisolides, des onglets qui y ont un grand rapport, et dont voici la définition.

## DÉFINITION.

Soit un triligne rectangle ABC (fig. 12), composé de deux droites AB, AC, dont celle qu'on voudra comme AB, sera l'axe, et l'autre la base, faisant angle droit, et de la courbe quelconque BC. Soient divisées en un nombre indéfini de parties égales, tant AB aux points D, que AC aux points E, et encore la courbe même BC aux points L; et que chacune des parties de AB soit égale à chacune des parties de AC, et encore à chacune des parties de la courbe BC (car il ne faut pas craindre l'incommensurabilité, puisqu'en ôtant d'une de deux grandeurs incommensurables une quantité moindre qu'aucune donnée, on les rend commensurables). Soient maintenant des points D, menées des perpendiculaires à l'axe jusqu'à la courbe, elles s'appelleront les ordonnées à l'axe. Soient menées des points E, des perpendiculaires à la base jusqu'à la courbe, elles s'appelleront les ordonnées à la base. Soient encore menées des points L, des perpendiculaires à la base, elles s'appelleront les sinus sur la base. Soient enfin menées des mêmes points L, des perpendiculaires à l'axe, elles s'appelleront les sinus sur l'axe.

### AVERTISSEMENT.

On suppose toujours ici que le triligne est une figure plane, et que la courbe est de telle sorte, que tant les sinus que les ordonnées ne la rencontrent qu'en un point. Et les portions de l'axe de la base et de la courbe, sont toutes égales, tant entre elles que les unes aux autres.

Il faut aussi remarquer que les sinus diffèrent des ordonnées, en ce que les sinus naissent des divisions égales de la courbe, et les ordonnées des divisions égales de l'axe ou de la base.

Soient maintenant entendues des perpendiculaires, élevées sur le plan de tous les points du triligne, qui forment un solide prismatique infini, qui aura le triligne pour base, lequel soit coupé par un plan incliné passant par l'axe, ou par la base du triligne: la portion de ce solide, retranchée par le plan, s'appellera onglet.

Que si l'on fait au dessous du triligne ce que je viens de figurer au-dessus; c'est-à-dire, que les perpendiculaires de tous les points du triligne soient prolongées de l'autre part, et coupées par un autre plan également incliné de l'autre part, il se formera au-dessous du plan du triligne un autre onglet, égal et semblable à celui du dessus: et tous deux ensemble s'appelleront le double onglet.

Or il est visible que tant l'onglet que le double onglet, sera compris de trois plans et d'une portion de la surface cylindracée, laquelle portion s'appellera la surface courbe de l'onglet ou du double onglet.

Et l'onglet ou le double onglet, qui seront retranchés par des plans inclinés, passant par la base du triligne, s'appelleront l'onglet, ou le double onglet de la base.

Et l'onglet ou le double onglet, qui seront retranchés par des plans passant par l'axe, s'appelleront l'onglet, ou le double onglet de l'axe.

J'avertis que je suppose toujours ici que le plan qui retranche les onglets est incliné à celui du triligne de 45 degrés.

Je donnerai maintenant ici les rapports qu'il y a entre le double onglet de l'axe, par exemple, et le demi-solide du triligne tourné à l'entour de l'axe.

Je dis donc, premièrement, que le double onglet est au demi-solide, comme le rayon au quart de la circonférence.

Car soit entendu (fig. 10) le triligne CFA, tourné à l'entour de l'axe CF; et que le solide qui en sera formé soit coupé par un plan passant par l'axe CF, perpendiculaire au plan du triligne qui coupe le solide en deux demi-solides égaux, dont je considérerai celui qui est du côté du triligne. Maintenant soit divisé l'axe en un nombre indéfini de parties égales aux points Z, d'où soient menées les ordonnées ZY. Soit aussi (fig. 11) un demi-cercle quelconque RYS, et le rayon ZY, perpendiculaire au diamètre RS. Soit

aussi la touchante menée du point Y, dans laquelle soient prises YM, YN, égales chacune au rayon. Donc chacune des droites ZM, ZN, fera avec YZ un angle de 45 degrés (qui est l'angle d'inclinaison des plans qui engendrent le double onglet sur le plan du triligne) et l'angle entier MZN sera droit.

Maintenant (fig. 10) soient entendus des plans élevés sur chacune des ordonnées ZY, perpendiculairement au plan du triligne, qui coupent, tant le double onglet que le demi-solide. Il est visible que la figure entière MYNZRS, représentera la section que chacun de ces plans perpendiculaires passant par les ordonnées ZY, formeront, tant dans le double onglet que dans le demi-solide autour de l'axe; c'est-à-dire que les sections que chacun de ces plans formera dans le double onglet, seront des triangles rectangles et isocèles, dont les angles droits seront aux points Z (et qui seront-semblables au triangle rectangle MZN), et la base de chacun de ces triangles sera double de chaque ordonnée ZY de même que MN est double de ZY. Et le contenu de chaque triangle sera égal au carré de son ordonnée; c'est-à-dire, de l'ordonnée sur laquelle il est formé, de même que le triangle MZN est égal au carré de ZY.

Il est aussi visible que les sections que ces mêmes plans formeront dans le demi-solide, seront des demi-cercles, qui auront pour rayons les mêmes ordonnées ZY, et qui seront semblables au demi-cercle RYS; et lesquels auront partout aux triangles du double onglet, chacun au sien, la même raison que le demi-cercle RYS au triangle MZN.

D'où il paroît que les sections formées par les plans sur les droites ZY, étant toutes semblables, tant entre elles qu'à la figure MNZRS, il arrivera que tous les triangles ensemble, formés dans le double onglet, seront à tous les demicercles ensemble formés dans le demi-solide, comme le triangle MZN au demi-cercle RYS, ou comme le rayon au quart de la circonférence, et qu'ainsi le double onglet sera au demi-solide, en la même raison du rayon au quart de la circonférence. Ce qu'il falloit démontrer.

Je dis,  $\mathfrak{2}^{\circ}$ , que les centres de gravité, tant du double onglet (lequel soit au point H), que du demi-solide (lequel soit au point V) seront sur le plan du triligne.

Cela est visible, puisque le plan du triligne sépare en deux parties égales et toutes pareilles, tant le double onglet, que le demi-solide.

Je dis, 3°. que ces deux centres de gravité du double onglet et du demi-solide, et même celui du solide entier à l'entour de l'axe, sont tous également distants de la base.

Car tous les triangles qui forment l'onglet sont entre eux en même raison que les demicercles qui forment le demi-solide; et partant en considérant CF comme une balance, à laquelle soient pendus les triangles de l'onglet, ses deux bras seront en même raison que les deux bras de la même balance, en considérant qu'au lieu des triangles de l'onglet, on y pende les demicercles du demi-solide, ou même les cercles entiers qui formeroient le solide entier à l'entour de l'axe; et par conséquent les centres de gravité du solide entier, et du demi-solide, et du double onglet, sont tous également distants de la base AF.

Je dis, 4°. que le bras HT (ou la distance entre le centre de gravité du double onglet et l'axe CF) est au bras VT (ou à la distance entre le centre de gravité du demi-solide et le même axe CF), comme le quart de la circonférence d'un cercle à son rayon.

Car en entendant, comme tantôt, des plans élevés perpendiculairement sur chaque ordonnée, ils formeront des sections dans l'onglet et dans le demi-solide, semblables au triangle MZN, et au demi-cercle RYS; et il arrivera que le centre de gravité de chaque triangle du double onglet divisera toujours l'ordonnée en même raison; savoir, aux deux tiers depuis Z: et qu'aussi le centre de gravité de chaque demi-cercle divisera toujours l'ordonnée en même raison; savoir, en la raison de ZP à ZY (fig. 11), où le point P est le centre de gravité du demi-cercle RYS. Donc puisque toutes les ordonnées

ZY sont divisées aux deux tiers, par les centres de gravité des triangles qui sont les portions du . double onglet, de même que ZY est divisée aux deux tiers au point O, et que les mêmes ordonnées ZY sont aussi toutes divisées par les centres de gravité des demi-cercles, qui sont les portions du demi-solide, en même raison que ZY est divisée au point P: il s'ensuit que le bras de chaque triangle est au bras de chaque demicercle, toujours en la même raison que OZ, qui est le bras du triangle MZN sur RS, à PZ, qui est aussi le bras du demi-cercle RYS, à l'égard de RS. Et par conséquent le bras HT de tous les triangles ensemble, c'est-à-dire, du double onglet, est au bras VT de tous les demi-cercles ensemble, c'est-à-dire, du demi-solide, en la même raison que OZ à ZP, laquelle on sait être la même que le quart de la circonférence au rayon.

Je dis, 5°. que la surface courbe du double onglet est à la surface du demi-solide, comme le rayon au quart de la demi-circonférence.

Car, soit maintenant la courbe AYC, divisée en un nombre indéfini de parties égales aux points Y; d'où soient menées les perpendiculaires ou sinus YZ; et soient entendus de même des plans élevés perpendiculairement au triligne, passant par chacun des sinus ZY, lesquels plans coupent, tant la surface courbe du double onglet, que celle du demi-solide. Il est visible

que les sections que ces plans formeront dans la surface courbe du double onglet, seront des lignes droites, doubles des sinus ZY, comme MN est double de YZ; et que les sections que ces mêmes plans formeront dans la surface du demi-solide seront des demi-circonférences, lesquelles seront partout aux droites formées dans la surface du double onglet, chacune à la sienne, comme la demi-circonférence RYS, à la droite MN: et par conséquent que toutes les droites ensemble de la surface courbe du double onglet, seront à toutes les demi-circonférences ensemble, en la même raison que la droite MN, à la demi-circonférence RYS, ou comme le rayon au quart de la circonférence; mais la somme de toutes les droites de la surface de l'onglet (c'està-dire, la somme des rectangles compris de chacune de ces droites, et des portions égales de la courbe AYC, des divisions de laquelle elles sont menées) compose la surface même; et la somme de ces demi-circonférences de la surface du demi-solide, composent cette surface même. comme d'autres l'ont démontré, et entre autres le père Tacquet (\*).

Donc la surface courbe du double onglet est à la surface du demi-solide, comme le rayon au quart de la circonférence.

Je dis, 6°. que le centre de gravité de la surface

<sup>(\*)</sup> Pascal a ici en vue le Traité du père Tacquet, de Annullaribus et Cylindricis.

courbe du double onglet, et le centre de gravité de la surface du demi-solide, et même celui de la surface du solide entier autour de l'axe, sont tous sur le plan du triligne, et tous également distants de la base AF.

Ce qui se démontrera de même qu'on a vu pour les centres de gravité de leurs solides.

Je dis, 7°. que le point H étant maintenant le centre de gravité de la surface courbe du double onglet, et le point V étant le centre de gravité de la surface du demi-solide, le bras HT sera au bras VT, comme le quart de la circonférence au rayon.

Car en prenant (fig. 11) le point 1, qui soit le centre de gravité de la demi-circonférence, on démontrera de même (fig. 10) que les sinus YZ seront tous divisés par les centres de gravité de chaque demi-circonférence, en même raison que ZY de la fig. 11 l'est au point I. Et il est visible que dans la fig. 10 les points Y sont les centres de gravité de chacune des droites du double onglet, et qu'ainsi les sinus YZ seront leurs bras. Donc les bras des droites du double onglet sont aux bras des demi-circonférences du demi-solide, chacune à la sienne, toujours en la même raison de YZ à ZI (fig. 11). Donc le bras de toutes les droites ensemble (ou de la surface courbe du double onglet) sera au bras de toutes les demi-circonférences ensemble (ou de la surface du demi-solide), en la même raison que YZ

256 LETTRE DE M. DETTONVILLE à ZI, laquelle on sait d'ailleurs être la même, que du quart de la circonférence au rayon.

### AVERTISSEMENT.

Puisque celle qu'on veut des deux droites d'un triligne est prise pour l'axe et l'autre pour la base, tout ce qui a été dit de l'onglet de l'axe à l'égard du solide autour de l'axe, sera de même véritable de l'onglet de la base à l'égard du solide à l'entour de la base, et se démontrera de même, puisqu'il ne faudra qu'appeler axe la droite qui étoit appelée base, et appeler base celle qui étoit appelée axe.

Voilà les rapports qui sont entre les demisolides et les onglets. Par où il paroît que si on connoît la dimension et les centres de gravité des onglets et de leurs surfaces courbes, on connoîtra la même chose dans les demi-solides, par la comparaison du rayon au quart de la circonférence, dont on suppose ici que la raison

est donnée.

Ainsi, pour résoudre tous les problèmes proposés, il suffira de trouver ces trois choses: 1°. la dimension et le centre de gravité d'une portion quelconque de la roulette CZY (fig. 7); 2°. le centre de gravité de sa ligne courbe CY; 3°. la dimension et le centre de gravité des doubles onglets, tant de la base que de l'axe, et la dimension et le centre de gravité de leurs surfaces courbes. Ce sont donc là les problèmes que vous verrez ici. Or, pour arriver à ces connoissances sur le sujet des portions de la roulette en particulier, je donnerai des propositions universelles pour connoître toutes ces choses en toutes sortes de trilignes généralement.

C'est, monsieur, ce que j'ai cru devoir vous dire avant que d'entrer en matière, et que j'aurois pu peut-être mettre en moins de place, si j'y avois travaillé davantage; mais j'ai eu une raison particulière de démèler de petites difficultés qui embarrassent ceux qui n'entendent pas la science des indivisibles : auxquels ayant voulu proportionner ce discours, j'ai mis dans les avertissements ce qui pouvoit leur être nécessaire, mais en articles détachés, afin de ne point ennuyer les autres qui n'auront qu'à les passer sans les lire. Je n'ai donc plus qu'à vous prier d'excuser les défauts que vous verrez ici, ce que j'espère de votre bonté, et de la connoissance que vous avez du peu de loisir que j'ai de m'appliquer à ces sortes d'études; ce qui fait que je vous envoie ce discours à mesure que je l'écris : de sorte qu'il pourra bien m'arriver de répéter plus d'une fois les mêmes choses, et peut-être que je l'ai déjà fait, ne me souvenant pas assez de ce que j'ai une fois envoyé.

Il me reste encore à vous dire que dans la suite de ce discours, je me servirai souvent de cette expression: une multitude indéfinie, ou un nombre indéfini de grandeurs ou de parties, etc.

17

par où je n'entends autre chose, sinon une multitude ou un nombre plus grand qu'aucun nombre donné.

Je vous avertirai encore que j'use indifféremment de ces deux termes, donné ou connu, pour signifier une même chose : ce n'est pas que je ne sache qu'il y a de la différence, en ce que, selon Euclide et les anciens, une grandeur est donnée, quand on peut y en donner une égale, et qu'ainsi l'espace du cercle est donné, quand son rayon est donné; au lieu qu'on ne peut pas dire absolument qu'il soit connu, parce que le mot de connu enferme quelque autre chose. Mais dans ce discours j'appelle un espace donné ou connu, celui qui a une raison donnée à un carré connu; et de même j'appelle un solide donné ou connu, celui qui a une raison donnée à un parallélépipède connu : et j'appelle raison donnée ou connue, la raison de nombre connu à nombre connu, ou de droite connue à droite connue, ou de la circonférence d'un cercle à une portion connue de son diamètre, et je n'en reçois aucune autre pour donnée ou connue.

Il m'arrivera souvent de marquer un même point par plusieurs lettres, comme, par exemple (fig. 31), où le diamètre FM étant divisé en un nombre indéfini de parties égales aux points O, d'où sont menées toutes les ordonnées, entre lesquelles je considère particulièrement celle qui part d'un point donné P: je marque de la lettre A tous les points où les ordonnées cou-

pent la demi-circonférence; et je marque encore de la lettre R les points où les ordonnées O A qui sont entre P et M, coupent la circonférence, et je marque de la lettre I les points où les ordonnées O A qui sont entre P et F, coupent la circonférence: et ainsi quand je dis les ordonnées O A, je les comprends toutes généralement; quand je dis les ordonnées O R, je n'entends que celles qui sont entre P et M; et de même quand je dis O C, j'entends celles qui sont entre G et P, parce que le point C est marqué particulièrement pour celles-là, comme on le voit dans la figure.

Je crois aussi avoir oublié de vous dire, en définissant les trilignes rectangles, qu'encore que la ligne BC, qui joint les extrémités des deux droites perpendiculaires AB, AC (et qui est comme l'hypothénuse du triligne ) ne soit pas une ligne courbe, mais une ligne droite, ou ligne mixte, ce seroit toujours un triligne rectiligne ou mixtiligne: pourvu que cette condition s'y rencontre, que les ordonnées, tant à l'axe qu'à la base, ne coupent jamais l'hypothénuse du triligne en deux points. Ainsi un triangle rectangle sera un triligne rectiligne; et ainsi (fig. 13 et 14) le triangle BACFB est un triligne, dont les deux droites sont BA, AC, et l'hypothénuse est la courbe BFC (fig. 13) ou la ligne mixte BFC (fig. 14) composée de la courbe C F et de la droite FB parallèle à la base AC: toutes lesquelles sortes de trilignes sont 260 LETTRE DE M. DETTONVILLE A M. DE CARCAVI. considérées ici généralement, le discours devant s'entendre de tous sans exception.

# TRAITÉ

# DES TRILIGNES RECTANGLES,

ET DE LEURS ONGLETS.

## LEMME GÉNÉRAL.

Solt un triligne rectangle quelconque (fig. 11) tel qu'il a été défini dans la lettre précédente ABC, dont les ordonnées à l'axe soient DF, et les ordonnées à la base soient EG, coupant la courbe en G; d'où soient remenées des perpendiculaires GR à l'axe, prolongées indéfiniment, et lesquelles j'appelle les contre-ordonnées : soient aussi prolongées indifiniment les ordonnées à l'axe. Et soit sur l'axe AB, et de l'autre côté du triligne, une figure quelconque BKOA, dans le même plan, comprise entre les parallèles extrémes CA, BK (cette figure s'appellera l'adjointe du triligne ). Que cette figure adjointe soit coupée par les ordonnées FD, aux points O, et par les contre-ordonnées GR, aux points I. Je dis que la somme des rectangles FD en DO, compris de chaque ordonnée du triligne et de chaque ordonnée de la figure adjointe, est égale à la somme des espaces ARI, qui sont les portions de l'adTRAITÉ DES TRILIGNES ET DE LEURS ONGLETS. 26 t jointe, comprises depuis chacune des contreordonnées, jusqu'à l'extrémité de l'adjointe du côté de A.

Car soit entendu le triligne BAC être multiplié par la figure BAOK, et former par ce moyen un certain solide : c'est-à-dire, soient de tous les points du triligne ABC, élevées des perpendiculaires au plan, qui forment un solide prismatique infini, ayant le triligne ABC pour base. Soit aussi entendue la figure BAOK, tournant sur l'axe BA, relevée perpendiculairement au plan du triligne ABC; et soit enfin entendue la base AC s'élever toujours parallèlement à soimême, le point A parcourant toujours le bord de la figure relevée AOIKB, jusqu'à ce qu'elle retombe au point B; la portion du solide prismatique infini, retranchée par la surface décrite par la ligne CA dans son mouvement, sera le solide que l'on considère ici, laquelle sera comprise de quatre surfaces, entre lesquelles le triligne tiendra lieu de base.

Soient maintenant entendus deux ordres de plans perpendiculaires à celui du triligne, les uns passant par les ordonnées DF à l'axe (lesquels coupant le solide, donneront pour sections les rectangles FD en DO, compris de chaque ordonnée DF, et de chaque ordonnée DO de la figure adjointe): et les autres plans passant par les ordonnées GE, lesquels seront parallèles à l'adjointe BAOK, relevée comme il a été dit, et coupant le même solide, formeront

pour sections des figures égales et toutes semblables aux portions RIA, comprises depuis chaque contre-ordonnée RI, jusqu'à l'extrémité de la figure du côté de A ( ce qui paroît par les parallélismes, tant de chacun de ces plans avec l'adjointe relevée, que de la ligne AC avec soimême dans tout son mouvement). Or, il est visible que les sommes des sections, faites par chacun de ces ordres de plans, sont égales chacune au solide, et par conséquent entre elles ( puisque les portions indéfinies AE, EE, etc. de la base, sont égales, tant entre elles qu'aux portions égales et indéfinies AD, DD, etc. de l'axe); c'est-à-dire que la somme de tous les rectangles FD en DO, est égale à la somme de toutes les portions RIA: ce qu'il falloit démontrer.

#### LEMME.

Soit ABK (fig. 15) un triangle rectangle et isocèle, dont B soit l'angle droit; soit aussi AIK une parabole dont A soit le sommet, AB la touchante au sommet, et AB ou BK le côté droit; et soit une droite quelconque RIV, parallèle à BK, coupant AB en R, la parabole en I, et la droite AK en V.

Je dis, 1°. que le triangle isocèle ARV est égal à la moitié de AR carré. Cela est visible.

Je dis, 2º. que le triligne parabolique ARI, multiplié par AB, est égal au tiers de AR, cube.

Car le triligne ARI, par la nature de la parabole, est le tiers du rectangle AR en RI. Donc en multipliant le tout par AB, le triligne ARI multiplié par AB, sera le tiers du solide de AR en RI en AB; c'est-à-dire, de AR cube, puisque RI en AB, est égal à AR carré.

Je dis, 3°. que si AIK est une parabole cubique (c'est-à-dire, que les cubes des ordonnées soient entre eux comme les portions de l'axe, ou, ce qui est la même chose, que AB carré en RI, soit toujours égal à AR cube): le triligne ARI, multiplé par AB carré, sera égal au quart de AR carré-carré.

Car, par la nature de cette parabole, le triligne ARI est le quart du rectangle AR en RI; donc en multipliant le tout par AB carré, on démontrera le reste comme en l'article précédent.

Et de même pour les autres paraboles carrécarrées, carré-cubiques, etc.

Rapports entre les ordonnées à l'axe et les ordonnées à la base d'un triligne rectangle quelconque.

# PROPOSITION PREMIÈRE.

La somme des ordonnées à la base est la même que la somme des ordonnées à l'axe.

Car l'une et l'autre est égale à l'espace du triligne.

### PROPOSITION II.

La somme des carrés des ordonnées à la base est double des rectangles compris de chaque ordonnée à l'axe, et de sa distance de la base; c'est-à-dire (fig. 13), que la somme de tous les EG carré est double de la somme de tous les rectangles FD en DA.

Car si le triligne ABC a pour adjointe un triangle rectangle et isocèle ABK, dont les côtés AB, BK soient égaux entre eux, et la base AK une ligne droite qui soit coupée par les ordonnées FD, aux points O, et par les contre-ordonnées GR, aux points I; il arrivera, comme il a été démontré, que la somme de tous les rectangles FD en DO, ou FD en DA (puisque partout DO sera égale à DA), sera égale à la somme de tous les triangles ARI; c'est-à-dire, par le lemme précédent, à la moitié de la somme de tous les AR carré, ou de tous les EG carré.

## COROLLAIRE.

Donc la somme des carrés des ordonnées à la base est double de la somme triangulaire des ordonnées à l'axe, à commencer par la base.

Car la somme des rectangles FD en DA, est la même chose que la somme triangulaire des ordonnées FD, à commencer du côté de A, comme il a été démontré dans la lettre à M. de Carcavi.

#### PROPOSITION III.

La somme des cubes des ordonnées à la base est triple des solides, compris de chaque ordonnée à l'axe, et du carré de sa distance de la base la somme de tous les EG cube est triple de la somme de tous les FD en DA carré.

Car si la figure adjointe ABK est composée des deux droites perpendiculaires AB, BK, et de la parabole AOK, telle qu'elle a été supposée dans le lemme précédent, il arrivera toujours, par le lemme général, que la somme des rectangles FD en DO, sera égale à la somme des portions ARI qui seront ici des trilignes paraboliques. Donc en multipliant le tout par BA, la somme des solides FD en DO en AB, ou FD en DA carré, sera égale à la somme des trilignes ARI, multipliés par AB; c'est-à-dire, par le lemme précédent, au tiers de la somme des AR cube, ou des EG cube.

#### COROLLAIRE.

Donc la somme des cubes des ordonnées à la base est égale à six fois la somme pyramidale des ordonnées à l'axe, à commencer par la base.

Car la somme des EG cube est triple de la somme des FD en DA carré; et la somme des FD en DA carré est double de la somme pyramidale des ordonnées FD, à commencer du côté de A, comme il a été démontré dans la même lettre.

### PROPOSITION IV.

On démontrera de même que la somme des carré-carrés des ordonnées à la base, est quadruple de la somme des ordonnées à l'axe, multipliées chacune par le cube de sa distance de la base; et ainsi toujours.

### AVERTISSEMENT.

Puisque celle qu'on veut des deux droites d'un triligne est prise pour l'axe et l'autre pour la base, tout ce qui a été dit des ordonnées à la base, à l'égard des ordonnées à l'axe, pourra se dire de même des ordonnées à l'axe, à l'égard des ordonnées à la base.

### PROPOSITION V.

La somme des solides compris du carré de chaque ordonnée à la base, et de sa distance de l'axe, est égale à la somme des solides, compris du carré de chaque ordonnée à l'axe et de sa distance de la base : je dis que la somme des solides de tous les EG carré en EA, est égale à la somme des solides de tous les DF carré en DA.

Ou ce qui est la même chose :

La somme triangulaire des carrés des ordonnées à la base, est égale à la somme triangulaire des carrés des ordonnées à l'axe, en commençant toujours du côté du centre du triligne; c'est-à-dire, du point où l'axe et la base se coupent: je dis que la somme triangulaire de tous les EG carré, est égale à la somme triangulaire de tous les DF carré, en commençant toujours du côté de A.

Car si on entend que le double onglet de la base soit formé sur le triligne CAB, dont le centre de gravité soit au point Y, d'où soient menées les perpendiculaires YZ, YZ, qui seront les bras sur l'axe et sur la base, et qu'on entende que ce double onglet soit coupé par des plans perpendiculaires au triligne, passant par les ordonnées EG; il est visible que les sections que ces plans donneront dans le double onglet, seront des triangles rectangles et isocèles, égaux chacun au carré de son ordonnée EG; comme on l'a vu dans la lettre (fig. 10 et 11) où il a été montré que le triangle rectangle et isocèle MZN, qui représente les triangles de ces sections, est égal au carré de ZY, qui représente les ordonnées.

Maintenant soit entendu le même double onglet, coupé par un autre ordre de plans perpendiculaires à celui du triligne, et passant par les ordonnées DF, lesquels donneront pour sections, dans le double onglet, des rectangles qui auront la base chacun égal à son ordonnée DF, et la hauteur égale à deux fois AD: tous lesquels rectangles seront coupés en deux également par les ordonnées DF; et partant les centres de gravité de ces rectangles seront aux points Q, où

chaque ordonnée est coupée par la moitié, et les droites QD seront leurs bras sur BA; c'està-dire, la distance entre leur centre de gravité et BA.

Or il est visible que la somme de ces rectangles compose le solide du double onglet, et que la somme des triangles, formés par l'autre ordre de plans EG, compose aussi le même solide du double onglet; et qu'ainsi la somme des uns n'est que la même chose que la somme des autres; et que chacune des deux n'est que la même chose que le solide du double onglet : d'où il paroît qu'aussi la somme triangulaire des portions du solide, comprises entre tous les plans voisins du premier ordre EG, est la même chose que la somme triangulaire des triangles formés par les plans EG; et que ce n'est encore que la même chose que la somme triangulaire des portions des rectangles formés par les plans FD, comprises toujours entre tous les mêmes plans voisins du premier ordre EG.

Mais, par la méthode générale des centres de gravité, la somme triangulaire des portions de chacun de ces rectangles, comprises entre les plans EG, est égale à chaque rectangle multiplié par son bras QD sur l'axe AB; donc la somme de ces rectangles multipliés chacun par QD, est égale à la somme triangulaire des triangles formés par les plans EG (à commencer toujours du côté de AB).

Mais chacun de ces triangles, formés par les



plans EG, est égal à chaque EG carré; et chacun des rectangles formés par les plans FD, est égal à deux fois chaque AD en DF; donc la somme triangulaire de tous les EG carré, est égale à la simple somme de deux fois tous les AD en DF multipliés par DQ; c'est-à-dire, à la simple somme de tous les AD en DF carré; (ou ce qui n'est que la même chose, puisque le premier AD est 1, le second AD, 2, etc.), à la somme triangulaire de tous les DF carré. Ce qu'il falloit démontrer.

## AVERTISSEMENT.

On a été assez averti dans la lettre, que la quatrième dimension n'est point contre la pure géométrie; puisqu'en substituant, tant aux E G carré, qu'aux rectangles AD en DF, des droites qui soient entre elles en même raison que ces carrés et ces rectangles, on démontrera la même chose par la même manière, sans aucun changement et sans quatrième dimension.

Rapports entre les sinus sur la base d'un triligne quelconque, et les portions de sa ligne courbe comprises entre le sommet et les ordonnées à l'axe.

### DÉFINITION.

On appelle ici arcs non-seulement les portions des circonférences de cercle, mais encore les portions de toutes sortes de lignes courbes.

# HYPOTHÈSE GÉNÉRALE.

Soit un triligne rectangle quelconque BAH (fig. 16), et soit le même triligne BAP, renversé de l'autre part de l'axe BA, et qu'ainsi les deux bases égales HA, AP, ne fassent qu'une même ligne droite; soit divisé, tant l'axe, que la courbe BP, en un nombre indéfini de parties toutes égales entre elles; c'est-à-dire, que les parties de l'axe BD, DD, etc., soient égales, tant entre elles, qu'aux parties égales de la courbe BI, II, etc. Soient menées les ordonnées DO à l'axe, et les sinus IL sur la base.

Les rapports qui se trouvent entre la somme des sinus IL, et la somme des arcs ou des portions BO de la courbe (comprises entre le point B et chacune des ordonnées à l'axe) seront les suivants.

#### PROPOSITION VI.

La somme des arcs de la courbe, compris entre le sommet et chaque ordonnée à l'axe, est égale à la somme des sinus sur la base; c'est-à-dire que la somme de tous les arcs BO, est égale à la somme des sinus IL.

# PROPOSITION VII.

La somme des càrrés de ces mêmes arcs BO, est égale à deux fois la somme triangulaire des mêmes sinus 1 L, à commencer par A.

### PROPOSITION VIII.

La somme des cubes de ces mémes arcs BO, est égale à six fois la somme pyramidale des mémes sinus IL, à commencer par A.

## PROPOSITION IX.

La somme triangulaire des mêmes arcs BO, à commencer par A, est égale à la moitié de la somme des carrés des mêmes sinus IL.

### PROPOSITION X.

La somme pyramidale des mêmes arcs BO, à commencer par A, est égale à la sixième partie des cubes des mêmes sinus IL.

## PROPOSITION XI.

La somme triangulaire des carrés des mêmes arcs BO, à commencer par A, est égale à la somme triangulaire des carrés des mêmes sinus 1L, à commencer par A.

#### PROPOSITION XII.

Je dis maintenant qu'en menant les sinus sur l'axe, savoir, les perpendiculaires IR; la somme des rectangles compris de chacun des mêmes arcs et de l'ordonnée qui le termine, savoir, la somme de tous les rectangles BO en OD, est égale à la somme des portions du triligne, comprises entre chaque sinus sur l'axe et la base, savoir, à la somme de toutes les portions IRAP.

### PROPOSITION XIII.

La somme des carrés de chaque arc, multipliée par son ordonnée, c'est-à-dire, de tous les B0 carré en OD, est double de la somme triangulaire de ces mêmes portions IRAP du triligne, entre la base et chaque sinus sur l'axe, à commencer du côté de B.

### PROPOSITION XIV.

La somme triangulaire des rectangles de chaque ordonnée avec son arc, c'est-à-dire, la somme triangulaire de tous les BO en OD, à commencer par A, ou, ce qui est la méme chose, la somme de tous les solides AD en DO en OB, compris de chaque arc, de son ordonnée, et de la distance entre l'ordonnée et la base, est égale à la somme de ces portions IRAP du triligne, multipliées chacune par son bras sur la base AP, c'est-à-dire, par la perpendiculaire, menée sur AP du centre de gravité de chaque portion IRAP.

#### PROPOSITION XV.

La somme des arcs multipliés chacun par le carré de son ordonnée, c'est-à-dire, de tous les BO en OD carré, est double de la somme de ces portion IRAP du triligne, multipliées chacune par son bras sur l'axe AB, c'est-à-dire, par la perpendiculaire sur AB, menée du centre de gravité de chaque portion IRAP.

PRÉPARATION A LA DÉMONSTRATION. (Fig. 16.)

Soit prise dans la droite AH prolongée, la portion AC égale à la ligne courbe BIP ou BOH : et ayant divisé AC en autant de parties égales qu'il y en a dans la courbe BIP, aux points E, et qu'ainsi chacune des portions AE, EE, etc., soit égale à chacun des arcs BI, II, etc.; soient des points E, menées des perpendiculaires EG, qui rencontrent les sinus IR sur l'axe, prolongés s'il le faut aux points G; de sorte que chacune des droites EG, soit égale à chacun des sinus IL sur la base, et que par tous les points B, G, G, C, soit entendue passer une ligne courbe, dont les droites EG seront les ordonnées à la base, et les droites GR en seront les contre-ordonnées : la nature de cette ligne sera telle, que quelque point qu'on y prenne G, d'où on mène les droites GE, GRI, parallèles à l'axe et à la base, il arrivera toujours que la portion AE, ou la droite RG, sera égale à l'arc BI, et la portion restante EC, à l'arc restant IP: et par ce moyen les ordonnées DO à l'axe étant prolongées, et la coupant en F, chacune des droites DF sera égale à chacun des arcs BO, compris entre l'ordonnée même DF et le sommet.

Cela posé, la démonstration des propositions 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, qui viennent d'être énoncées, sera facile.

18

## DÉMONSTRATION DE LA PROPOSITION VI.

Je dis que la somme de tous les arcs BO est égale à la somme des sinus I L.

Car tous les arcs BO sont les mêmes que toutes les ordonnées DF à l'axe, dont la somme est égale à celle des ordonnées EG, par la première proposition, c'est-à-dire, à la somme des sinus IL.

## DÉMONSTRATION DE LA PROPOSITION VII.

Je dis que la somme des arcs BO carré est double de la somme triangulaire des sinus 1L, à commencer par A, ou que la somme des DF carré est double de la somme triangulaire des ordonnées EG, à commencer par A: ce qui est démontré par le corollaire de la seconde proposition.

# DÉMONSTRATION DE LA PROPOSITION VIII.

Je dis que la somme des arcs BO cube est égale à six fois la somme pyramidale des mêmes sinus IL, à commencer par A, ou que la somme de tous les DF cube est égale à six fois la somme pyramidale de toutes les EG, à commencer par A: ce qui a été démontré par la troisième.

# DÉMONSTRATION DE LA PROPOSITION IX.

Je dis que la somme triangulaire des arcs BO, à commencer par A, est égale à la moitié de la somme des carrés des sinus IL, ou que la somme triangulaire des ordonnées DF, à commencer par A, est égale à la moitié de la somme des carrés des ordonnées EG: ce qui est démontré par le même corollaire de la seconde.

## DÉMONSTRATION DE LA PROPOSITION X.

Je dis que la somme pyramidale des arcs BO, à commencer par A, est égale à la sixième partie de la somme des cubes des sinus IL, ou que la somme pyramidale des ordonnées DF, à commencer par A, est égale à la sixième partie de la somme des cubes des ordonnées EG: ce qui a été démontré par le corollaire de la troisième.

## DÉMONSTRATION DE LA PROPOSITION XI.

Je dis que la somme triangulaire des arcs BO carré, est égale à la somme triangulaire des sinus IL carré, à commencer toujours par A, ou que la somme triangulaire des ordonnées DF carré est égale à la somme triangulaire des ordonnées EG carré, à commencer toujours par A: ce qui a été démontré par la cinquième.

# DÉMONSTRATION DE LA PROPOSITION XII.

Je dis que la somme des rectangles BO en OD, ou FD en DO, est égale à la somme des portions IRAP.

C'est la même chose que ce qui a été démontré dans le lemme général. Car en considérant le triligne BAP comme étant la figure adjointe du triligne BAC, il s'ensuit, par ce qui a été



démontré dans ce lemme, que la somme des rectangles FD en DO (compris de chaque ordonnée DF du triligne BAC, et de chaque ordonnée DO du triligne BAP), est égale à la somme des portions ARIP de la figure adjointe, comprises entre chaque contre-ordonnée RI et la droite AP, et que les unes et les autres composent un même solide.

## DÉMONSTRATION DE LA PROPOSITION XIII.

Je dis que la somme de tous les BO carré en OD, ou FD carré en DO, est double de la somme triangulaire des mêmes portions ARIP, à commencer du côté de B: ou que cette somme triangulaire des portions ARIP est égale à la somme des solides QD en FD en DO (qui sont la moitié des FD carré en DO, chaque FD étant divisée par la moitié en Q).

Car soit entendue la figure adjointe BAP relevée perpendiculairement au plan du triligne BAC, et former le solide dont il a été parlé dans le lemme général, qui soit coupé par deux ordres de plans perpendiculaires au triligne, les uns passant par les droites EG et les autres par les droites DF; les uns donnant pour sections des figures pareilles aux espaces ARIP, et les autres donnant pour sections les rectangles FD en DO, comme cela a été dit dans le lemme général: et ainsi ce solide sera composé de la somme des espaces ARIP, et le même solide est aussi composé de la somme des rectangles

FD en DO: d'où il s'ensuit que la somme des portions ARIP, élevées perpendiculairement au plan ABC sur les droites EG; et la somme des rectangles FDO, élevés aussi perpendiculairement au même plan ABC, ne sont qu'une même chose, tant entre elles qu'avec le solide: et par conséquent, que la somme triangulaire des portions du solide, comprises entre tous les plans EG, à commencer du côté de AB, est la même chose que la somme triangulaire des espaces ARIP; et que c'est aussi la même chose que la somme triangulaire des portions de chaque rectangle FD en DO, comprises entre tous les mêmes plans EG.

Mais, par la méthode générale des centres de gravité, la somme triangulaire des portions de chacun de ces rectangles, comprises entre les plans EG, à commencer du côté de AB, est égale à chaque rectangle multiplié par son bras QD sur AB; donc aussi la somme des rectangles FDO, multipliés chacun par son bras QD, est égale à la somme triangulaire des portions ARIP, à commencer par B. Ce qu'il falloit démontrer.

# DÉMONSTRATION DE LA PROPOSITION XIV.

Je dis que la somme triangulaire de tous les BO en OD, ou FD en DO, à commencer par A, est égale à la somme de ces espaces IRAP, multipliés chacun par son bras sur la base AP. Car en relevant le triligne adjoint BAP, qui formera le solide coupé par les deux ordres de plans, comme en l'article précédent, desquels les uns forment pour sections les espaces pareils à ARIP, et les autres les rectangles FD en DO, la somme de chacun, c'est-à-dire, tant des espaces ARIP que des rectangles FD en DO, ne sont qu'une même chose que le solide. D'où il est évident que la somme triangulaire des portions du solide, comprises entre tous les plans FD, est la même chose que la somme triangulaire de tous les rectangles FD en DO; et que c'est aussi la même chose que la somme triangulaire des portions des espaces ARIP, comprises entre tous les mêmes plans FD.

Mais la somme triangulaire de chaque espace ARIP, compris entre les plans FD, à commencer du côté de AP, est égale (par la méthode générale des centres de gravité) à chaque espace ARIP, multiplié par son bras sur AP: donc aussi la somme de ces espaces ARIP, multipliés chacun par son bras sur AP, est égale à la somme triangulaire des rectangles FDO, à commencer par A. Ce qu'il falloit dé-

montrer.

# DÉMONSTRATION DE LA PROPOSITION XV.

Je dis que la somme de tous les DO carré en OB, ou de tous les FD en DO carré, est double de la somme des portions ARIP, multipliées chacune par son bras sur l'axe BA; ou que la somme des solides FD en DO en DS, qui est

la moitié des FD en DO carré (chaque DO étant divisé par la moitié en S) est égale à la somme des espaces ARIP, multipliés chacun par son bras sur l'axe AB.

Car soit relevé de même le triligne adjoint BAP, qui formera un solide coupé par les deux ordres de plans sur EG et DF, qui donnent pour sections dans le solide les rectangles FDO et les espaces ARIP, qui sont tels que la somme des rectangles FDO et la somme des espaces ARIP, ne sont qu'une même chose, tant entre elles qu'avec le solide.

Soit maintenant entendu un troisième ordre de plans, parallèles à celui du triligne et élevés au-dessus du plan du triligne, et tous en distances égales l'un de l'autre; en sorte qu'ils divisent la droite AP (relevée perpendiculairement au plan du triligne) en un nombre indéfini de parties égales : et qu'ainsi ils coupent le solide en un nombre indéfini de parties, comprises chacune entre deux quelconques plans voisins.

Donc, puisque ces trois choses ne sont qu'une même; savoir, la somme des rectangles FDO, relevés sur les droites FD, la somme des espaces ARIP, relevés sur les droites EG et le solide : il s'ensuit que la somme triangulaire de toutes les portions des espaces ARIP, comprises entre tous les plans voisins de ce troisième ordre, est la même que la somme triangulaire de toutes les portions des rectangles FD en DO, comprises entre les mêmes plans voisins de ce même troisième ordre, à commencer toujours du côté d'en bas, c'est-à-dire, du côté du triligne ABC, qui sert de base au solide.

Mais la somme triangulaire des portions de chaque espace ARIP, comprises entre les plans voisins du troisième ordre, est égale à chaque espace ARIP, multiplié par son bras sur l'axe AB: et de même la somme triangulaire des portions de chaque rectangle FDO, comprises entre les mêmes plans du troisième ordre, est égale à chaque rectangle FDO, multiplié par son bras sur l'axe, ou à chaque rectangle FDO, multiplié par SD (car SD est le bras sur l'axe), c'est-à-dire, à chaque solide FD en DO en DS.

Donc la somme de tous les FD en DO en DS, est égale à la somme des espaces ARIP, multipliés chacun par son bras sur l'axe AB. Ce qu'il falloit démontrer.

Méthode générale pour trouver la dimension et les centres de gravité d'un triligne quelconque et de ses doubles onglets, par la seule connoissance des ordonnées à l'axe ou à la base.

Pour trouver la dimension, tant du triligne, que de ses doubles onglets, et leurs centres de gravité; c'est-à-dire, la distance entre leurs centres de gravité et la base du triligne, et la distance entre leurs mêmes centres de gravité et l'axe du triligne, ou, ce qui est la même chose, leur bras sur la base et sur l'axe: je me

suis servi d'une méthode qui réduit tous ces problèmes à la connoissance des seules ordonnées; c'est-à-dire, à la connoissance de leurs sommes simples, triangulaires et pyramidales, ou de leurs puissances, comme on va le voir ici.

Je dis donc que si on connoît dans un triligne toutes les choses suivantes:

- 1º. La somme des ordonnées à l'axe;
- 2º. La somme des carrés de ces ordonnées;
- 3º. La somme des cubes de ces ordonnées;
- 4º. La somme triangulaire de ces ordonnées;
- 5°. La somme triangulaire des carrés de ces ordonnées;
  - 6º. La somme pyramidale de ces ordonnées;

On connoitra aussi la dimension et les centres de gravité, tant du triligne, que de ses doubles onglets; c'est-à-dire, qu'on connoitra aussi les choses suivantes:

- 1º. La dimension de l'espace du triligne;
- 2º. Le bras du triligne sur l'axe;
- 3º. Le bras du triligne sur la base;
- 4º. La dimension du double onglet de la base;
- 5°. Le bras de cet onglet sur la base;
- 6º. Le bras de cet onglet sur l'axe;
- 7º. La dimension du double onglet de l'axe;
- 8°. Le bras de cet onglet sur la base;
- 9°. Le bras de cet onglet sur l'axe.

Car, pour le premier point, la somme des ordonnées étant connue, l'espace du triligne sera aussi connu, puisqu'il lui est égal. Pour le deuxième: soit le triligne BAC (fig. 13) dont AB soit l'axe et AC la base; DF les ordonnées à l'axe, dont on connoisse la simple somme, la somme des carrés et les autres choses qui ont été supposées: soient EG les ordonnées à la base, et soit Y le centre de gravité du triligne; et soient les deux bras YD, YE sur l'axe et sur la base: je dis que le bras YD sur l'axe sera connu.

Car, puisque la somme des DF carré est connue par l'hypothèse, la somme triangulaire des ordonnées EG, à commencer par A, le sera aussi (puisqu'elle en est la moitié, par le corollaire de la seconde proposition). Et par conséquent le bras YD sera aussi connu, puisqu'il a été montré par la Lettre, que cette somme triangulaire des ordonnées EG, laquelle est connue, est égale au solide fait du triligne ABC, multiplié par son bras YD sur AB, lequel solide sera par conséquent connu: mais l'espace du triligne ABC est connu par le premier article. Donc aussi YD sera connu.

Pour le troisième: savoir, que le bras YE du triligne sur la base sera connu: cela est visible, puisque la somme triangulaire des ordonnées FD (qui est connue par l'hypothèse) est égale au solide fait du triligne, multiplié par son bras YE, lequel solide sera par conséquent connu; mais l'espace du triligne est connu, par le premier article. Donc aussi le bras YE sera connu.

Pour le quatrième : je dis que le contenu du double onglet de la base sera connu.

Car le contenu de ce double onglet est composé de deux fois la somme des rectangles FD en DA, ou de tous les EG carré, comme cela a été assez montré dans la cinquième proposition, où l'on a fait voir que si on entend que le double onglet soit coupé par un ordre de plans perpendiculaires à celui du triligne, passant par les ordonnées FD, et s'étendant infiniment de part et d'autre : leurs sections dans le double onglet seront des rectangles, dont chacun sera double de chaque rectangle AD en DF: et qu'en coupant ce même double onglet par un autre ordre de plans perpendiculaires, passant par toutes les droites EG, leurs sections dans le double onglet seront des triangles rectangles, dont chacun sera égal au carré de chaque ordonnée EG.

Donc si la somme des EG carré est connue, le contenu du double onglet le sera aussi. Or la somme, tant de ces carrés EG, que de deux fois la somme de ces rectangles FD en DA est connue, puisque (par le corollaire de la seconde) c'est la même chose que deux fois la somme triangulaire des ordonnées DF, à commencer par A (qui est donnée par l'hypothèse).

D'où il s'ensuit que le contenu du double onglet est aussi connu.

Pour le cinquième : soit maintenant Y, le

centre de gravité du double onglet de la base : je dis que son bras YE sur la base sera connu; et que le double onglet multiplié par le bras YE, est égal à quatre fois la somme pyramidale des ordonnées DF, à commencer par A, ou, ce qui est la même chose, comme on l'a vu dans la lettre, à deux fois la somme de tous les AD carré en DF; ce qui se démontrera ainsi.

La somme de tous les AD carré en DF, est la même chose que la somme de tous les rectangles AD en DF, multipliés chacun par son côté AD; c'est-à-dire (puisque le premier AD est 1, le second, 2, etc.), la somme triangulaire de tous les AD en DF, à commencer par A. Donc aussi le double de la somme des AD carré en DF, sera la même chose que la somme triangulaire de deux fois tous les AD en DF; c'est-àdire, la somme triangulaire des rectangles ou sections formées dans le double onglet, par les plans perpendiculaires passant par DF; mais la somme triangulaire de ces sections du double onglet, à commencer du côté de AC est égale (par la méthode générale des centres de gravité) au double onglet multiplié par son bras Y E sur AC; donc aussi le double de la somme des AD carré en DF, est égal au double onglet multiplié par Y E. Mais deux fois la somme des A D carré en DF, ou quatre fois la somme pyramidale des ordonnées DF, est connue par l'hypothèse.

Donc ce produit du double onglet, multiplié



par YE est aussi connu; mais on connoît le contenu du double onglet : donc on connoîtra aussi le bras YE.

Pour le sixième : je dis que le bras YD, sur l'axe, sera aussi connu, et que le double onglet, multiplié par le bras YD, est égal à la somme triangulaire des EG carré, à commencer par A, ou, ce qui est la même chose, à la somme triangulaire des FD carré, à commencer toujours par A: ce qui sera montré ainsi.

Si on entend que le double onglet soit coupé par des plans perpendiculaires à celui du triligne, passant par les ordonnées EG, ils y formeront pour sections des triangles rectangles et isocèles, égaux chacun à EG carré, comme il a été dit. Or, par la méthode générale des centres de gravité, la somme triangulaire de ces sections ou des carrés EG, à commencer par A, est égale au double onglet multiplié par son bras YD: mais la somme triangulaire des EG carré est connue, puisque la somme triangulaire des DF carré est connue par l'hypothèse: donc le produit du double onglet, multiplié par YD, est connu: mais le contenu du double onglet est connu; donc YD est connu.

Pour le septième : je dis que le contenu du double onglet de l'axe sera connu.

Car, puisque la somme des DF carré est connue par l'hypothèse, le double onglet de l'axe l'est aussi, puisqu'il en est composé. Pour le huitième et neuvième : soit maintenant Y le centre de gravité du double onglet de l'axe : je dis que ses deux bras YE, YD sur la base et sur l'axe seront connus.

Car, puisque tous les AE carré en EG sont connus, étant égaux par la troisième au tiers de tous les DF cube, dont la somme est connue par l'hypothèse, on en conclura que le bras YD sera connu: et de même, puisque la somme triangulaire des DF carré est connue par l'hypothèse, on en conclura que le bras YE sera aussi connu, de la même sorte qu'on l'a conclu des deux bras du double onglet de la base dans les articles 5 et 6, par le moyen des données semblables à l'égard de ce double onglet de la base.

### . COROLLAIRES.

- 1. L'espace du triligne est égal à la somme des ordonnées à la base, ou à la somme des ordonnées à l'axe.
- 2. Le triligne multiplié par son bras sur l'axe, est égal à la somme triangulaire des ordonnées à la base, en commençant par l'axe; ou à la moitié de la somme des carrés des ordonnées à l'axe.

Cela est démontré dans le second article.

3. Le triligne multiplié par son bras sur la base, est égal à la somme triangulaire des ordonnées à l'axe, à commencer par la base; ou à la moitié des carrés des ordonnées à la base.

C'est la même chose que le précédent.

4. Le double onglet de la base est égal à la somme des carrés des ordonnées à la base; ou au double de la somme des ordonnées à l'axe, multipliées chacune par sa distance de la base; ou à deux fois la somme triangulaire des ordonnées à l'axe, à commencer par la base.

Cela est montré dans le quatrième article.

5. Le double onglet de la base, multiplié par son bras sur lu base, est égal à deux fois la somme des ordonnées à l'axe, multipliées chacune par le carré de sa distance de la base; ou à quatre fois la somme pyramidale des ordonnées à l'axe, à commencer par la base; ou au double de la somme triangulaire des rectangles compris de chaque ordonnée et de sa distance de l'axe, à commencer du côté de la base; ou aux deux tiers des cubes des ordonnées à la base.

Cela s'ensuit du cinquième article.

6. Le double onglet de la base, multiplié par son bras sur l'axe, est égal à la somme triangulaire des carrés des ordonnées à la base, à commencer du côté de l'axe; ou à la somme triangulaire des carrés des ordonnées à l'axe, à commencer du côté de la base; ou à la simple somme des carrés des ordonnées à la base, multipliés chacun par sa distance de l'axe; ou à la simple somme des carrés des ordonnées à l'axe, multipliés chacun par sa distance de la base.

Cela s'ensuit du sixième article.

Il faut entendre la même chose du double onglet de l'axe, sans autre différence que de mettre axe au lieu de base, et base au lieu d'axe.

On peut tirer de là plusieurs autres corollaires, comme, par exemple, les converses des choses démontrées dans tous ces articles; savoir, que si on connoît la dimension et le centre de gravité, tant du triligne que de ses onglets, on connoîtra aussi, 1°. la somme des ordonnées à l'axe; 2°. la somme des carrés de ces ordonnées; 3°. la somme des cubes de ces ordonnées; 4°. la somme triangulaire de ces ordonnées; 5°. la somme triangulaire des carrés des ordonnées; 6°. la somme pyramidale des ordonnées. Et on connoîtra la même chose à l'égard des ordonnées à la base.

On peut encore en tirer d'autres conséquences, mais un peu plus recherchées, et entre autres celle-ci, qui peut être d'un grand usage.

# CONSÉQUENCE.

Si un triligne est tourné, premièrement sur la base, et ensuite sur l'axe, et qu'il forme ainsi deux solides, l'un autour de la base et l'autre au tour de l'axe: je dis que la distance entre l'axe et le centre de gravité du solide autour de la base est à la distance entre la base et le centre de gravité du solide autour de l'axe, comme le bras du triligne sur l'axe du bras du triligne sur la base.

D'où il paroît que si on connoît le centre de

gravité du triligne et d'un de ses solides, celui de l'autre sera aussi connu.

Soit un triligne rectangle BAC (fig. 13) dont le centre de gravité soit Y, et les bras sur l'axe et sur la base soient YX, YZ, soit aussi M le centre de gravité du solide autour de l'axe, et soit N le centre de gravité du solide autour de la base: je dis que A Mest à AN, comme AXàAZ, ou comme YZ à YX: et qu'ainsi si AX, AZ et AN sont connus, A M le sera aussi.

Car en coupant le solide sur l'axe par des plans perpendiculaires passant par les ordonnées DF, ils donneront pour sections des cercles, dont les ordonnées DF seront les rayons; et en coupant ensuite le solide autour de la base par des plans perpendiculaires passant par les ordonnées EG, qui donneront aussi pour sections des cercles, dont les ordonnées EG seront les rayons, il arrivera que la somme triangulaire des cercles DF, à commencer par A, sera égale au solide autour de l'axe, multiplié par son bras AM ( par la méthode générale des centres de gravité); et par la même méthode, la somme triangulaire des cercles EG, à commencer par A, sera aussi égale au solide autour de la base, multiplié par son bras A N: mais la somme triangulaire des cercles DF est égale à la somme triangulaire des cercles EG, à commencer toujours par A, puisque les sommes triangulaires de leurs carrés sont égales entre elles : donc le solide autour de l'axe, multiplié par son bras



AM, est égal au solide autour de la base, multiplié par son bras AN; donc AM est à AN, comme le solide autour de la base au solide autour de l'axe, c'est-à-dire, comme le bras YZ au bras YX.

Car on sait assez que le solide autour de la base est au solide autour de l'axe, comme le bras Y X du triligne sur l'axe au bras Y Z du triligne sur la base; ce qui est encore une conséquence qui se tire des propositions précédentes, et qui se démontrera ainsi.

Le solide autour de la base est au solide autour de l'axe, comme la somme des cercles EG à la somme des cercles DF; ou comme la somme des EG carré à la somme des DF carré, c'est-à-dire (par le corollaire de la deuxième), comme la somme triangulaire des ordonnées DF à la somme triangulaire des ordonnées EG, à commencer toujours par A, c'est-à-dire (par la méthode générale des centres de gravité), comme le triligne multiplié par son bras AX ou YZ, au triligne multiplié par son bras AZ ou YX, c'est-à-dire comme YZ à YX. Ce qu'il falloit démontrer.

Méthode pour trouver la dimension et le centre de gravité de la surface courbe des doubles onglets, par la seule connoissance des sinus sur l'axe.

Si on connoît dans un triligne:

- 1º. La grandeur de sa ligne courbe;
- 2º. La somme des sinus sur l'axe;
- 3º. La somme des carrés de ces sinus sur l'axe;
- 4°. La somme des rectangles de ces mémes sinus sur l'axe multipliés chacun par leur distance de la base : je dis qu'on connoîtra aussi la dimension de la surface courbe du double onglet de l'axe et le centre de gravité de cette surface courbe, c'est-àdire, le bras de cette surface sur la base, et le bras de cette méme surface sur l'axe.

Car (fig. 10) si la courbe AYC est divisée en un nombre indéfini de parties égales aux points Y, d'où soient menés les sinus sur l'axe, et que, comme il a été dit vers la fin de la lettre, des plans soient entendus élevés perpendiculairement au plan du triligne, passant par chacun des sinus YZ: les sections qu'ils donneront dans la surface du double onglet seront des droites perpendiculaires au plan du triligne, qui seront doubles chacune de chaque sinus YZ, comme il a été montré dans la lettre.

Or, il est visible que la somme de ces perpendiculaires formées dans cette double surface, composent la surface courbe, étant perpendiculaires à la courbe AY C. Donc, si on connoît la somme de ces perpendiculaires, c'est-à-dire, le double de la somme des sinus ZY, et qu'on connoîsse aussi la grandeur de la ligne courbe, on connoîtra aussi la surface courbe. Ce qu'il falloit premièrement démontrer.

Je dis maintenant que si on connoît la somme des rectangles FZ en ZY, compris de chaque sinus et de sa distance de la base, on connoîtra aussi le bras TF ou HK, le point H étant pris pour le centre de gravité de la surface courbe du double onglet: et que la somme des sinus ZY étant multipliée par le bras TF, est égale à la somme de tous les rectangles YZ en ZF.

Car il est visible que le même bras TF, qui mesure la distance d'entre le centre de gravité H de la surface courbe du double onglet, et la base FA, mesurera aussi la distance qui est entre le centre de gravité commun de tous les sinus ZY, placés comme ils se trouvent, et la même base AF: d'autant que chaque sinus ZY est éloigné de la base AF de la même distance que chacune des perpendiculaires au plan du triligne, passant par les points Y, et que chaque sinus est à chaque perpendiculaire toujours en même raison, savoir, comme 1 à 2.

Or, il sera montré incontinent que la somme des rectangles ZY en ZF, compris de chaque YZ et de sa distance du point F, est égale à la somme des mêmes YZ, multipliée par la distance d'entre la base et le centre de gravité commun de toutes les ZY, placées comme elles se trouvent; mais la somme des rectangles YZ en ZF est donnée par l'hypothèse. Donc la somme des sinus, multipliée par la distance entre leur centre de gravité commun et la base, sera aussi donnée; mais la somme des sinus est aussi donnée par l'hypothèse. Donc la distance entre leur centre de gravité commun et la base sera aussi donnée: et par conséquent aussi la distance entre la base et le centre de gravité de la surface courbe du double onglet, puisqu'elle est la même.

Maintenant on démontrera le lemme qui a été

supposé, en cette sorte:

Soit (fig. 9) FC une balance horizontale divisée comme on voudra en parties égales ou inégales, aux points Z, où pendent pour poids des droites perpendiculaires ZY de telle longueur qu'on voudra. Soit enfin le centre de gravité commun de toutes au point T, auquel la balance soit suspendue en équilibre: je dis que la somme des rectangles YZ en ZF, compris de chaque perpendiculaire YZ et de sa distance de l'extrémité de la balance F, est égale à la somme des rectangles, compris du bras TF et de chacune des perpendiculaires ZY.

Car en prenant la droite X si petite que le rectangle compris de cette droite X et de la plus grande des droites ZY, soit moindre qu'aucun espace donné, et divisant cette droite X en parties égales qui soient en plus grand nombre que la multitude des droites ZY; il est visible que la somme des rectangles, compris de chaque ZY et de chacune des petites portions de X, sera moindre qu'aucun espace donné, puisque par la construction, le rectangle compris de la plus grande des ZY et de l'entière X, est moindre qu'aucun espace donné.

Maintenant soit divisée la balance entière FC en parties égales, chacune à chacune des petites parties de X : donc les points Z se rencontreront aux points de ces divisions, ou la différence n'altérera point l'égalité qui est proposée, puisque la somme de toutes les ZY, multipliées chacune par une de ces petites parties de la balance, sera moindre qu'aucun espace donné. Et par conséquent FC sera une balance divisée en parties égales, et aux points de division pendent des poids; savoir, aux uns les perpendiculaires ZY, et aux autres pendent pour poids des zéro : et le centre de gravité commun de tous ces poids est au point T. Donc, par ce qui a été démontré dans la Lettre, la somme de tous les poids multipliés par le bras FT ( c'est-à-dire, la somme des rectangles, compris des FT et de chacune des ZY), est égale à la somme triangulaire de tous les poids, à commencer par F. Or, en prenant cette somme triangulaire, il est visible qu'on prendra la première ZY ou VY autant de fois qu'il y a de parties dans la distance FV, et qu'on prendra de même la seconde ZY ou HY autant de fois qu'il y a de parties dans la distance FH, et ainsi toujours. Donc la somme triangulaire de ces poids,



à commencer par F, n'est autre chose que la somme des produits des poids, multipliés chacun par son propre bras sur FY, c'est-à-dire, la somme des rectangles FZ en ZY, qui seront partant égaux à la somme des rectangles, compris de chaque ZY et du bras commun TF.

#### AVERTISSEMENT.

De là paroît la démonstration de cette méthode assez connue, que la somme des poids, multipliée par le bras commun de tous ensemble, est égale à la somme des produits de chaque poids, multiplié par son propre bras, à l'égard d'un même axe de balancement.

Je ne m'arrête pas à l'expliquer davantage, parce que je ne m'en sers point: ce n'est pas que je n'eusse pu démontrer par cette méthode les propositions V, XIII, XIV, XV. Mais ma méthode m'ayant suffi partout, j'ai mieux aimé ne point en employer d'autre.

Je dis maintenant que si on connoît (fig. 10) la somme des carrés ZY, on connoîtra aussi le bras HT ou KF, c'est-à-dire, la distance entre l'axe CF et le centre de gravité H de la surface courbe du double onglet : et que la somme des sinus ZY étant multipliée par le bras KF, sera égale à la somme des carrés des mêmes sinus ZY.

Car en menant de tous les points Y les perpendiculaires YQ sur la base AF, et en les prolongeant de l'autre côté de la base jusqu'en B, en sorte que chaque QB soit égale à chaque ZY: il est visible que le même bras HT ou KF, qui mesure la distance d'entre l'axe et le centre de gravité H de la surface courbe du double onglet, mesurera aussi la distance qui est entre le même axe CF et le centre de gravité de toutes les perpendiculaires QB, placées comme elles se trouvent, par la même raison qu'en l'article précédent: savoir, que chaque QB est toujours en même distance de l'axe CF, que la perpendiculaire correspondante élevée dans la surface courbe sur le point Y, et qu'elles sont toujours en même raison entre elles.

Or, par le lemme précédent, le centre de gravité commun des perpendiculaires QB, placées comme elles sont, est distant de l'axe CF de telle sorte, que la somme des rectangles QB en QF, compris de chaque QB et de sa distance du point F, est égale à la somme des mêmes QB, multipliée par la distance d'entre leur centre de gravité commun et l'axe. Mais la somme de ces rectangles QB en QF, ou des ZY carré, ou des QB carré (chaque QB étant faite égale à chaque ZY) est connue par l'hypothèse. Donc on connoîtra aussi la somme des droites QB, multipliée par la distance d'entre leur centre de gravité commun et l'axe. Mais la somme des QB ou des ZY est aussi connue par l'hypothèse. Donc on connoîtra aussi la distance d'entre l'axe et le centre de gravité commun des droites QB, placées comme elles sont, c'est-à-dire, la distance d'entre l'axe et le centre de gravité de la surface courbe du double onglet.

#### AVERTISSEMENT.

Il faut entendre la même chose du double onglet de la base, et cela se démontrera de même, en mettant simplement base au lieu d'axe, et axe au lieu de base; c'est-à-dire, que si en connoît la somme des sinus sur la base et la somme de leurs carrés, et la somme des rectangles compris de chaque sinus et de sa distance de l'axe, on connoîtra aussi la dimension et le centre de gravité de la surface courbe du double onglet de la base.

Or il est visible que les sinus sur la base ne sont autre chose que les distances entre la même base et les sinus sur l'axe, et que les sinus sur l'axe ne sont aussi autre chose que les distances d'entre l'axe et les sinus sur la base.

Donc si on connoît:

- 1°. La somme des sinus sur l'axe;
- 2º. La somme des carrés de ces sinus;
- 3°. La somme des distances entre ces sinus et la base;
  - 4º. La somme des carrés de ces distances;
- 5°. La somme des rectangles compris de chaque sinus sur l'axe et de sa distance de la base;

Et qu'on connoisse outre cela la grandeur de la ligne courbe :

On connoîtra aussi la dimension et le centre de gravité, tant de la surface courbe du double 298 TRAITÉ DES TRILIGNES, etc. onglet de l'axe que de la surface courbe du double onglet de la base.

Et on connoîtra aussi le centre de gravité de la ligne courbe.

Car la ligne courbe multipliée par son bras sur la base, c'est-à-dire, par la distance entre son centre de gravité et la base, est égale à la somme des sinus sur la base: ce qui est visible par ces deux propositions qui sont démontrées dans les choses précédentes; l'une, que la somme des sinus sur la base est égale à la somme triangulaire des portions de la ligne courbe; comprises entre le sommet et chacune des ordonnées à l'axe, à commencer par la base; l'autre, que cette somme triangulaire est égale à la ligne courbe entière multipliée par son bras sur la base.

Et la même chose sera véritable à l'égard de l'axe, en prenant l'axe pour base et la base pour axe.

# **PROPRIÉTÉS**

# DES SOMMES SIMPLES,

## TRIANGULAIRES ET PYRAMIDALES.

#### AVERTISSEMENT.

On suppose ici que ces trois lemmes soient connus:

I. Si une droite quelconque AF est AHF divisée comme on voudra au point H: je dis que AF carré est égal à deux fois le rectangle FA en AH, moins AH carré, plus HF carré.

II. Je dis aussi que AF cube est égal à AH cube, plus HF cube, plus 3 AH carré en HF, plus 3 HF carré en HA.

III. Je dis que 3 AF en HA carré, plus 3 AF en HF carré, moins AF cube, moins 2 FH cube, sont égaux à 2 AH cube.

## PREMIÈRE PROPRIÉTÉ.

Soit une multitude indéfinie de grandeurs telles qu'on voudra A, B, C, D, desquelles on connoisse la somme simple, la somme triangulaire et la somme pyramidale, à commencer par A: je dis qu'on connoitra aussi leur somme triangulaire et pyramidale, à commencer par D.

300 PROPRIÉTÉS DES SOMMES SIMPLES,

Car soit prise (fig. 17) la ligne droite AF de telle grandeur qu'on voudra, laquelle soit divisée en un nombre indéfini de parties égales aux points H, et que de tous les points de division on élève des perpendiculaires HD, qui soient entre elles comme les grandeurs proposées; c'est-à-dire, que la première HD ( qui est la plus proche du point A) soit à la seconde HD, comme A est à B, etc.

Maintenant puisqu'on connoît tant la droite AF, par la construction, que la somme des droites HD, par l'hypothèse, on connoîtra la somme de tous les rectangles compris de AF et de chacune des HD; mais la somme des rectangles AH en HD est donnée, puisque la première AH étant 1, la seconde AH, 2, etc., la somme des rectangles AH en HD n'est autre chose que la somme triangulaire de toutes les HD, à commencer par A, laquelle est donnée par l'hypothèse. Donc la somme des rectangles restant FH en HD sera donnée, c'est-à-dire, la somme triangulaire des HD, à commencer par F, et par conséquent aussi la somme triangulaire des grandeurs proposées A, B, C, D, à commencer par D.

De même puisque AF carré est donné, et aussi la somme de tous les HD, il s'ensuit que la somme de tous les AF carré en HD est donnée; c'est-à-dire, la somme des solides compris de chaque HD et de AF carré. Mais, par les lemmes supposés dans l'avertissement, AF carré est égal à deux fois FA en AH, moins AH carré, plus HF carré; et cela est toujours vrai, quelque point que l'on considère d'entre les points H: donc tous les DH en AF carré sont égaux à deux fois tous les DH en HA en AF, moins tous les DH en HA carré, plus tous les DH en HF carré: mais tous les HD en AH en AF sont donnés (puisque AF est donnée, et aussi tous les AH en HD, comme on vient de voir), et tous les DH en AH carré sont aussi donnés, puisque c'est la même chose que la somme pyramidale des HD, à commencer par A, laquelle est donnée par l'hypothèse. Donc aussi tous les restants, savoir, tous les DH en HF carré, seront par conséquent donnés; c'est-à-dire, la somme pyramidale des HD, à commencer par F; et partant aussi la somme pyramidale des grandeurs proposées, à commencer par la dernière D. Ce qu'il falloit démontrer.

## IIº PROPRIÉTÉ.

Les mêmes choses étant posées : si on ajoute à chacune des grandeurs proposées A, B, C, D, une même grandeur commune E, laquelle soit aussi connue ; en sorte que chacune des grandeurs A, B, C, D, avec l'ajoutée E, ne soit plus considérée que comme une même : et qu'ainsi il y ait maintenant autant de grandeurs nouvelles qu'auparavant ; savoir, A plus E, B plus E, C plus E, D plus E, etc. : je dis que la somme triangulaire et la somme pyramidale de ces gran-

302 PROPRIÉTÉS DES SOMMES SIMPLES, deurs ainsi augmentées, sera aussi connue, de quelque côté que l'on commence.

Car en prenant la figure AHFD comme auparavant, et prolongeant chacune des perpendiculaires DH jusques en O, en sorte que l'ajoutée commune HO soit à chacune des HD, comme la grandeur ajoutée E, est à chacune des autres A, B, C, D: il est visible que puisque HO est donnée, et aussi la somme de toutes les AH (car elles sont égales à la moitié de AF carré), la somme des rectangles AH en HO sera donnée; mais la somme des rectangles AH en HD est aussi donnée; donc la somme des rectangles AH en DO est aussi donnée, c'est-à-dire, la somme de tous les rectangles RO en OD, c'est-à-dire, la somme triangulaire des OD; et partant aussi la somme triangulaire des grandeurs augmentées A plus E, B plus E, C plus E, D plus E. Ce qu'il falloit premièrement démontrer.

On montrera de même que la somme pyramidale des OD est donnée; ou, ce qui est la même chose, la somme des RO carré en OD: car la somme des RO carré est donnée; savoir, le tiers de RS cube ou AF cube; mais HO est donnée; donc tous les RO carré en OH sont donnés; mais tous les RO carré, ou AH carré en HD sont aussi donnés, comme il a été dit; donc tous les RO carré en OD sont donnés; donc, etc.

### III° PROPRIETÉ.

Les mêmes choses étant posées : si les grandeurs proposées A, B, C, D sont des lignes droites ou courbes, desquelles les sommes simples, triangulaires et pyramidales soient données comme il a déjà été supposé, et outre cela la somme simple de leurs carrés, la somme triangulaire de leurs carrés et la somme simple de leurs cubes : je dis que la ligne commune E leur étant ajoutée, comme il a été supposé, et qu'ainsi chacune d'elles avec leur ajoutée ne soit plus considérée que comme une seule ligne, la somme des carrés de ces lignes augmentées sera donnée, et aussi la somme triangulaire de leurs carrés et la simple somme de leurs cubes.

Car, soit comme auparavant les perpendiculaires HD égalées aux lignes proposées A, B, C, D, chacune à la sienne, et la droite HO à la ligne ajoutée E: donc, par l'hypothèse, la simple somme des HD sera donnée, et la somme de leurs carrés, et la somme de leurs cubes, et aussi la somme triangulaire des droites HD, ou la somme des AH en HD, et la somme triangulaire de leurs carrés, ou la somme des AH en HD carré, et la somme pyramidale des HD ou des AH carré en HD.

Il faut maintenant démontrer que la somme des OD carré est donnée, et aussi la somme des OD cube, et ensin la somme triangulaire des 304 PROPRIÉTÉS DES SOMMES SIMPLES, O D carré, ou la somme des RO en O D carré. Ce qui sera aisé en cette sorte.

Chaque OD carré étant égal à deux fois OH en HD, plus OH carré, plus HD carré, il s'ensuit que la somme des OD carré sera donnée, si la somme des OH en HD deux fois est donnée, et la somme des OH carré, et la somme des HD carré. Or, puisque OH est donné, et aussi la somme des HD, la somme des rectangles OH en HD est donnée; et partant aussi deux fois la somme de ces mêmes rectangles OH en HD; mais la somme des OH carré est donnée, et aussi la somme des HD carré, par l'hypothèse. Donc la somme des OD carré est donnée. Ce qui est le premier article.

Maintenant chaque OD cube étant égal à trois fois OH carré en HD, plus trois fois OH en HD carré, plus OH cube, plus HD cube, il s'ensuit que la somme des OD cube sera donnée, si trois fois la somme des OH carré en HD est donnée, plus trois fois la somme des HO en HD carré, plus la somme des HO cube, plus la somme des HD cube. Or, puisque HO carré est donné, et aussi la somme des HD, la somme des HO carré en HD sera aussi donnée; et partant aussi le triple de cette somme. De même puisque HO est donné, et aussi la somme des HD carré, la somme des OH en HD carré sera aussi donnée, et partant aussi le triple de cette somme. Mais tous les OH cube sont encore donnés, et tous les HD cube sont aussi donnés par l'hypothèse.

Donc la somme des OD cube sera donnée. Ce qui est le second article.

Enfin pour montrer que la somme des RO en OD carré est donnée, il faut montrer que la somme des RO en OH carré est donnée, plus la somme des RO en HD carré, plus le double de la somme des RO en OH en HD. Or la somme des RO ou AH en HD carré est donnée par l'hypothèse: et puisque HO carré est donné, et aussi la somme de tous les RO, il s'ensuit que la somme de tous les RO en OH carré est donnée: et de même, puisque HO est donné, et aussi tous les AH en HD par l'hypothèse, tous les AH en HD en HO le seront aussi, ou tous les RO en OH en HD; et partant aussi le double de cette somme. Donc tous les RO en OD carré sont aussi donnés. Ce qui est le dernier article.

## IVe PROPRIÉTÉ.

Les mémes choses étant posées: si on applique à chacune des lignes proposées une ligne quelconque, comme DN, qui sera appelée sa coefficiente, et que chaque coefficiente DN ait telle raison qu'on voudra avec sa ligne DH; soit que ces raisons soient partout les mêmes, ou qu'elles soient différentes, et qu'on connoisse la simple somme des coefficientes DN, et la simple somme de leurs carrés, et la somme triangulaire des droites DN, ou, ce qui est la même chose, la somme des RO en DN:

20

Je dis, 1º. que si la somme des HD en DN est donnée, c'est-à-dire, la somme des rectangles compris de chaque ligne et de sa coefficiente; aussi la somme des OD en DN sera donnée, c'est-à-dire, la somme des rectangles compris de chaque augmentée et de sa cofficiente.

Car tous les OD en DN sont égaux à tous les HD en DN (qui sont donnés par l'hypothèse) plus tous les OH en DN, qui sont donnés, puisque OH est donné, et aussi la somme des DN par l'hypothèse.

Je dis, 2°. que si la somme des HD en DN carré est donnée, la somme des OD en DN carré sera aussi donnée.

Car la somme des OH en DN carré est aussi donnée, puisque OH est donné, et aussi la somme des DN carré, par l'hypothèse.

Je dis, 3°. que si la somme des HD carré en DN est donnée, et aussi la somme des HD en DN, la somme des OD carré en DN sera aussi donnée.

Car la somme des HD carré en DN est donnée par l'hypothèse, et la somme des HO carré en DN est aussi donnée (puisque HO carré est donné, et aussi la somme des DN), et la somme des OH en HD en DN est aussi donnée, puisque OH est donné, et aussi la somme des HD en DN par l'hypothèse; et partant aussi le double de cette somme.

Je dis, 4°. que si la somme triangulaire des



rectangles HD en DN est donnée, ou, ce qui est la même chose, si la somme des AH en HD en DN est donnée, ou des RO en HD en DN, la somme triangulaire des OD en DN sera aussi donnée; ou, ce qui est la même chose, la somme des RO en OD en DN.

Car la somme des RO en OH en DN est aussi donnée, puisque OH est donné, et aussi la somme des RO en DN par l'hypothèse.

### AVERTISSEMENT.

Si au lieu d'ajouter la grandeur commune E, ou HO à chacune des grandeurs proposées HD, comme on a fait ici, pour en former les toutes OD, on ôte, au contraire, de chacune des grandeurs HD la grandeur commune HI, on conclura des restes DI, tout ce qui a été conclu des entières OD. Et si on prend, au contraire, une grandeur quelconque HG, de laquelle on ôte chacune des grandeurs proposées HD, on conclura encore des restes GD les mêmes choses: et de même si on prend AX (égale à la plus grande des grandeurs proposées ) pour la grandeur commune, de laquelle on ôte chacune des autres HD, on conclura toujours la même chose des restes DX. Car il n'y a de différence en tous ces cas, que dans les signes de plus et de moins; et la démonstration en sera semblable et n'aura nulle difficulté, principalement après les lemmes marqués dans l'avertissement devant la première de ces propriétés.

## .308 PROPRIÉTÉS DES SOMMES SIMPLES,

D'où il paroît que s'il y a une ligne quelconque droite ou courbe, donnée de grandeur RS, coupée comme on voudra aux points T, en parties égales ou inégales, et qu'elle soit prolongée du côté de S jusqu'en P, et du côté de R jusqu'en Q, et que les lignes ajoutées SP, QR soient données de grandeur: si on connoît toutes ces choses, savoir, la somme de leurs carrés, la somme de leurs cubes, la somme triangulaire des mêmes lignes TP, la somme pyramidale des mêmes lignes, et la somme triangulaire de leurs carrés, à commencer toujours du côté de R: il arrivera aussi que les mêmes choses seront données à l'égard des lignes TQ. c'est-à-dire, la somme des lignes TQ, la somme de leurs carrés, la somme de leurs cubes, la somme triangulaire des mêmes lignes TQ, leur somme pyramidale, et la somme triangulaire de leurs carrés, à commencer maintenant du côté de S.

Car en prenant les droites HD de la grandeur, des droites PT; c'est-à-dire, que la première PT ou PR, soit égale à la première HD, c'est-à-dire, à la plus proche du point A, et que la seconde PT soit égale à la seconde HD, etc., et prenant HG égale à PQ: il est visible que (puisque toutes les sommes supposées sont données à l'égard des droites TP, à commencer par la grande RP) les mêmes sommes seront données dans les droites HD qui leur sont égales, à commencer du côté de la grande HD, ou du côté du point A; et par conséquent les mêmes sommes seront données

TRIANGULAIRES ET PYRAMIDALES. 309 à l'égard des mêmes HD, à commencer du côté de F (par la première de ces propriétés): et partant les mêmes sommes seront données à l'égard des restes GD, à commencer du côté E; c'est-à-dire, que les mêmes choses seront données à l'égard des droites TQ, à commencer du côté de S; puisque chaque TQ est égal à chaque DG, des choses égales étant ôtées de choses égales.

Il faut entendre la même chose dans les portions des figures planes, comme on va voir dans cet exemple.

Soit une figure plane quelconque (fig. 18) LZZV donnée de grandeur, et divisée comme on voudra par les droites YZ, et qu'on y ajoute d'une part la figure MLZ, et de l'autre la figure KVZ, qui soient aussi toutes deux données de grandeur: je dis que si on connoît la somme des espaces MYZ, et aussi leur somme triangulaire, à commencer du côté de VZ, on connoîtra aussi la somme des espaces KYZ et leur somme triangulaire.

Et on le montrera de la même sorte, en prenant de même les droites HD qui représentent les espaces MYZ; c'est-à-dire que la première HD représente le plus grand MYZ ou MVK, et la seconde, le second, etc.: et que la droite HG représente l'espace entier MVZ; c'est-à-dire que ces droites soient entre elles en même raison que ces espaces.

De toutes les propriétés qui sont ici données,



310 PROPRIÉTÉS DES SOMMES SIMPLES, se tirent plusieurs conséquences, et entre autres celles-ci.

Que s'il y a un triligne quelconque FDXA (fig. 17) dont on connoisse l'espace, le solide autour de l'axe FA, et le centre de gravité de ce demi-solide, lequel centre de gravité soit Y: je dis que quelque droite qu'on prenne dans le même plan, parallèle à FA, et qui ne coupe point le triligne, comme RS, laquelle soit éloignée de FA d'une distance donnée; et qu'on entende que le plan tout entier soit tourné autour de cette droite RS: on connoîtra aussi le solide formé par le triligne dans ce mouvement; et aussi le solide formé dans le même mouvement par le triligne FDXX (qui est le reste du rectangle circonscrit FAXX), et aussi les centre de gravité de ces solides et de leurs demi-solides.

Cela se conclut des propriétés précédentes; car on a ici les grandeurs HD, desquelles on connoît la somme simple et la somme de leur carrés, (puisque l'espace AFDX et son solide autour de AF sont donnés); donc en leur ajoutant, pour grandeur commune, la distance HO (qui est aussi donnée par l'hypothèse), il s'ensuit de ce qui a été montré dans ces propriétés, que la somme des OD carré sera donnée; et partant aussi le solide formé par la figure entière SFDXAR, tournée autour de RS, sera donné. Mais le cylindre formé par le rectangle SFAR sera aussi donné; donc le solide annulaire restant, formé

par le triligne FDXA autour de RS, sera aussi donné.

On montrera de même que le solide annulaire formé par le triligne FDXX, sera aussi donné, puisque le cylindre de SXXR est donné.

Et pour leur centre de gravité, cela se montrera ainsi.

Puisque le centre de gravité du demi-solide, formé par le triligne FXA autour de FA, est donné, ou ( ce qui est la même chose, en supposant la quadrature du cercle) le centre de gravité du double onglet de l'axe; il s'ensuit que la somme des HD cube est donnée, et aussi la somme triangulaire des HD carré; donc puisque la grandeur commune HO est aussi donnée, la somme des OD cube sera aussi donnée, et aussi la somme triangulaire des OD carré; donc le centre de gravité du demi-solide de la figure entière SFDXAR, tournant autour de SR d'un demi-tour, sera aussi donné. Mais le centre de gravité du demi-cylindre de SFAR est aussi donné (en supposant toujours la quadrature du cercle quand il le faut ); donc le centre de gravité du demi-solide annulaire restant, formé par le triligne FXA autour de la même SR, sera aussi donné; la raison du cylindre au solide annulaire étant donnée.

On le montrera de même du solide annulaire FDXX. Et on montrera aussi la même chose en faisant tourner tout le plan autour de XX ou de BE, etc.

# TRAITÉ

# DES SINUS DU QUART DE CERCLE.

LEMME (fig. 29).

Soit ABC un quart de cercle, dont le rayon AB soit considéré comme axe, et le rayon perpendiculaire AC comme base; soit D un point quelconque dans l'arc, duquel soit mené le sinus DI sur le rayon AC; et la touchante DE, dans laquelle soient pris les points E où l'on voudra, d'où soient menées les perpendiculaires ER sur le rayon AC: je dis que le rectangle compris du sinus DI et de la touchante EE, est égal au rectangle compris de la portion de la base (enfermée entre les parallèles) et du rayon AB.

Car le rayon AD est au sinus DI, comme EE à RR ou à EK: ce qui paroît clairement à cause des triangles rectangles et semblables DIA, EKE, l'angle EEK ou EDI étant égal à l'angle DAI.

## PROPOSITION PREMIÈRE.

La somme des sinus d'un arc quelconque du quart de cercle, est égale à la portion de la base comprise entre les sinus extrémes, multipliée par le rayon.



#### PROPOSITION 11.

La somme des carrés de ces sinus est égale à la somme des ordonnées au quart de cercle, qui seroient comprises entre les sinus extrémes, multipliées par le rayon.

#### PROPOSITION III.

La somme des cubes des mémes sinus est égale à la somme des carrés des mêmes ordonnées, comprises entre les sinus extrémes, multipliées par le rayon.

### PROPOSITION IV.

La somme des carré-carrés des mémes sinus est égale à la somme des cubes des mémes ordonnées, comprises entre les sinus extrémes, multipliées par le même rayon.

Et ainsi à l'infini.

PRÉPARATION A LA DÉMONSTRATION (fig. 34).

Soit un arc quelconque BP, divisé en un nombre indéfini de parties aux points D, d'où soient menés les sinus PO, DI, etc.: soit prise dans l'autre quart de cercle la droite AQ, égale à AO (qui mesure la distance entre les sinus extrêmes de l'arc BAPO): soit AQ, divisée en un nombre indéfini de parties égales aux points H, d'où soient menées les ordonnées HL.

DÉMONSTRATION DE LA PROPOSITION I.

Je dis que la somme des sinus DI (multipliés

chacun par un des arcs égaux DD, comme cela s'entend de soi-même) est égale à la droite AO multipliée par le rayon AB.

Car en menant de tous les points D les touchantes DE, dont chacune coupe sa voisine aux points E, et remenant les perpendiculaires ER; il est visible que chaque sinus DI multiplié par la touchante EE, est égal à chaque distance RR multipliée par le rayon AB. Donc tous les rectangles ensemble des sinus DI, multipliés chacun par sa touchante EE (lesquelles sont toutes égales entre elles) sont égaux à tous les rectangles ensemble, faits de toutes les portions RR avec le rayon AB; c'est-à-dire (puisqu'une des touchantes EE multiplie chacun des sinus, et que le rayon AB multiplie chacune des distances) que la somme des sinus DI, multipliés chacun par une des touchantes EE, est égale à la somme des distances RR ou à AO, multipliée par AB: mais chaque touchante EE est égale à chacun des arcs égaux DD. Donc la somme des sinus multipliés par un des petits arcs égaux, est égale à la distance AO multipliée par le rayon.

## AVERTISSEMENT.

Quand j'ai dit que toutes les distances ensemble RR, sont égales à AO, et de même que chaque touchante EE est égale à chacun des petits arcs. DD, on n'a pas dû en être surpris, puisqu'on sait assez qu'encore que cette égalité ne soit pas

véritable quand la multitude des sinus est finie; néanmoins l'égalité est véritable quand la multitude est indéfinie, parce qu'alors la somme de toutes les touchantes, égales entre elles EE, ne diffère de l'arc entier BP, ou de la somme de tous les arcs égaux DD, que d'une quantité moindre qu'aucune donnée : non plus que la somme des BR de l'entière AO.

## DÉMONSTRATION DE LA PROPOSITION II.

Je dis que la somme des DI carré (multipliés chacun par un des petits arcs égaux DD) est égale à la somme des HL ou à l'espace BHQL multi-

plié par le rayon AB.

Car, en prolongeant, tant les sinus DI, que les ordonnées HL de l'autre côté de la base, jusques à la circonférence de l'autre part de la base qui les coupe aux points G et N, il est visible que chaque DI sera égal à chaque IG, et HN à HL.

Maintenant, pour montrer ce qui est proposé, que tous les DI carré en DD sont égaux à tous les HL en AB, il suffit de montrer que la somme de tous les HL en AB, ou tous les HN en AB, ou l'espace QNN multiplié par AB, est égal à tous les GI en ID en EE, ou à tous les GI en RR en AB (puisque ID en EE est égal à chaque RR en AB). Donc en ôtant la grandeur commune AB, il faudra montrer que l'espace AQNN est égal à la somme des rectangles GI en RR: ce qui est visible, puisque la somme



des rectangles compris de chaque GI et de chaque RR, ne diffère que d'une grandeur moindre qu'aucune donnée de l'espace AOGN, qui est égal à l'espace AQNN, puisque la droite AQ est prise égale à la droite AO. Ce qu'il falloit démontrer.

## DÉMONSTRATION DE LA PROPOSITION III.

Je dis que la somme des DI cube est égale à la somme des HL carré, multipliée par le rayon AB.

Car soit décrite la ligne CGNNM de telle nature, que quelque perpendiculaire qu'on mène à la base, comme DIG ou LHN, il arrive toujours que chaque DI carré soit égal à IG en AB, et la démonstration sera pareille à la précédente, en cette sorte.

Il est proposé de montrer que la somme des HL carré en AB, ou des HN en AB carré, ou de l'espace AQNN, multiplié par AB carré, est égal à la somme des DI cube, multipliés par chaque arc DD, ou à la somme des DI carré en DI en EE, ou des GI en AB en RR en AB, ou des AB carré en GI en RR: donc en ôtant de part et d'autre le multiplicateur commun AB carré, il faudra montrer que l'espace AQNN est égal à la somme des rectangles GI en RR; ce qui est visible par la même raison qu'en la précédente.

## DÉMONSTRATION DE LA PROPOSITION IV.

Je dis que la somme des DI carré carré est égale à la somme des HL cube, multipliés par AB.

Car en décrivant une figure CGNM, dont la nature soit telle que quelque perpendiculaire qu'on y mène, comme DIG, il arrive toujours que DI cube soit égal à 1G en AB carré; la démonstration sera semblable à la précédente, parce que cette figure sera toujours coupée en deux portions égales et semblables par l'axe ABN, de même que le demi-cercle CBM; et ainsi à l'infini.

### COROLLAIRE.

De la première proposition, il s'ensuit que la somme des sinus verses d'un arc est égale à l'excès dont l'arc surpasse la distance d'entre les sinus extrêmes, multiplié par le rayon.

Je dis (fig. 19) que la somme des sinus verses DX est égale à l'excès, dont l'arc BP surpasse la

droite AO, multiplié par AB.

Car les sinus verses ne sont autre chose que l'excès, dont le rayon surpasse les sinus droits: donc la somme des sinus verses DX est la même chose que le rayon AB, pris autant de fois; c'est-à-dire, multiplié par tous les petits arcs égaux DD; c'est-à-dire, multiplié par l'axe entier BP, proins la somme des sinus droits D1, ou le rectangle BA en AO. Et par consé-



quent la somme des sinus verses DX est égale au rectangle compris du rayon AB, et la différence entre l'arc BP et la droite AO.

### PROPOSITION V.

Le centre de gravité de tous les sinus d'un arc quelconque, placés comme ils se trouvent, est dans celui qui divise en deux également la distance d'entre les extrêmes.

Soit (fig. 19) un arc quelconque BP, et soit AO la distance entre les sinus extrêmes, coupée en deux également en Y: je dis que le point Y sera le centre de gravité de tous les sinus DI de l'arc BP.

Car si on entend que AO soit divisée en un nombre indéfini de parties égales, d'où soient menées des ordonnées, et que l'on considère chaque somme des sinus qui se trouve entre deux quelconques des ordonnées voisines, il est visible que toutes ces petites sommes particulières de sinus seront toutes égales entre elles, puisque les distances d'entre les ordonnées voisines sont prises toutes égales entre elles, et que chaque somme de sinus est égale au rectangle fait de chacune de ces distances égales, multipliée par le rayon. Donc la droite AO est divisée en un nombre indéfini de parties égales, et ces parties égales entre elles sont toutes chargées de poids égaux entre eux (qui sont les petites sommes de ces sinus, comprises entre les ordonnées voisines).

Donc le centre de gravité de tous ces poids, c'est-à-dire, de tous les sinus placés comme ils sont, se trouvera au point du milieu Y. Ce qu'il falloit démontrer.

## PROPOSITION VI.

La somme des rectangles, compris de chaque sinus sur la base et de la distance de l'axe, ou du sinus sur l'axe, est égale à la moitié du carré de la distance d'entre les sinus extrémes sur la base, multiplié par le rayon, lorsque l'arc est terminé au sommet.

Soit l'arc BP, terminé au sommet B, et soient DS les sinus sur l'axe: je dis que la somme des rectangles DI en IA ou DI en DS, est égale à la moitié du carré de AO multiplié par AB.

Car il a été démontré, à la fin du Traité des Trilignes, que la somme des rectangles AI en ID, est égale à la somme des sinus ID multipliée par AY (qui est la distance entre le dernier AB et leur centre de gravité commun Y); mais la somme des sinus est égale AB en AO: donc la somme des rectangles AI en ID est égale à AB en AO en AY, c'est-à-dire, à la moitié du carré de AO, multiplié par AB.

## PROPOSITION VII.

La somme triangulaire des sinus sur la base d'un arc quelconque, terminé au sommet, à commencer par le moindre des sinus extrêmes, est égale à la somme des sinus du même arc sur l'axe, multipliée par le rayon, ou, ce qui est la même chose, à la différence d'entre les sinus extrêmes sur la base, multipliée par le carré du rayon.

Je dis que la somme triangulaire des sinus DI, à commencer du côté de DO, est égale à la somme des sinus DS, multipliée par le rayon, ou à BV (qui est la différence entre BA et DO), multipliée par BA carré, ce qui n'est visiblement que la même chose, puisque la somme des sinus DS est égale au rectangle VB en BA, par la première de ce Traité.

Car la somme triangulaire des sinus DI, à commencer par DO, n'est autre chose, par la définition, que la simple somme de tous les DI compris entre les extrêmes BA, DO: plus la somme de tous les DI, excepté le premier DO; c'est-à-dire, compris entre le second QT et AB, et ainsi de suite: mais la somme des sinus compris entre DO et BA, est égale à OA ou PV en AB; et la somme des sinus compris entre DT et AB, est de même égale au rectangle TA ou QS en AB, et ainsi toujours. Donc la somme triangulaire des sinus DI, à commencer par DO, est égale à la somme des sinus PV, QS, DS, etc., multipliée par AB. Ce qu'il falloit démontrer.

## PROPOSITION VIII.

La somme pyramidale des sinus d'un arc quelconque, terminé au sommet, à commencer par le moindre, est égale à la somme des sinus verses du même arc multipliée par le carré du rayon; ou, ce qui est la même chose, à l'excès, dont l'arc surpasse la distance entre les sinus extrêmes, multiplié par le cube du rayon.

Je dis que la somme pyramidale des sinus DI, à commencer par DO, est égale à la somme des sinus verses DX, multipliée par BA carré; ou, ce qui est la même chose, par le corollaire, à l'arc BP, moins la droite AO en AB cube.

Car cette somme pyramidale n'est autre chose que la somme triangulaire des sinus DI compris entre PO et AB, plus la somme triangulaire de tous les sinus compris entre DT et AB, et ainsi de suite: mais la première de ces sommes triangulaires est égale par la précédente, à BV ou PX en AB carré; et la seconde de ces sommes triangulaires est égale, par la même raison, à BZ ou QX en AB carré. Donc toutes les sommes triangulaires ensemble, c'est-à-dire, la somme pyramidale des sinus DI, à commencer par DO, est égale à la somme des sinus verses DX multipliée par AB carré. Ce qu'il falloit démontrer.

#### PROPOSITION IX.

La somme des espaces, compris entre l'axe et chacun des sinus d'un arc, terminé au sommet, est égale, étant prise quatre fois, au carré de l'arc; plus, le carré de la distance entre les sinus extrêmes, multiplié chacun par le rayon.

21

Je dis que la somme des espaces DIAB, prise quatre fois, est égale au carré de l'arc BP, multiplié par AB; plus le carré de la droite AO, multiplié aussi par AB.

Car ces espaces DIAB ne sont autre chose que les secteurs ADB, plus les triangles rectangles AID. Or chaque secteur ADB est égal à la moitié du rectangle, compris de l'arc BD et du rayon: donc le secteur pris deux fois, est égal au rectangle compris de l'arc et du rayon : et partant tous les secteurs ensemble pris deux fois, sont égaux à tous les arcs BD, multipliés par AB, ou à la moitié du carré de l'arc entier BP, multiplié par AB (puisque tous les arcs ensemble BD sont égaux à la moitié du carré de l'arc entier BP, parce qu'il est divisé en parties égales). Donc la somme des secteurs, prise quatre fois, est égale au carré de l'arc BP, multiplié par le rayon. Et chaque triangle rectangle AID est la moitié du rectangle de AI en ID; et partant tous les triangles ensemble AID, pris deux fois, sont égaux à tous les rectangles AI en ID, c'est-à-dire, par la cinquième, à la moitié du carré AO en AB : donc quatre fois la somme des triangles AID est égale au carré AO, multiplié par AB. Donc quatre fois la somme des espaces DIAB est égale au carré de l'arc BP; plus, au carré de AO, multiplié chacun par AB. Ce qu'il falloit démontrer.

## PROPOSITION X.

La somme triangulaire des mémes espaces, prise quatre fois, à commencer par le moindre sinus, est égale au tiers du cube de l'arc; plus, la moitié du solide, compris de l'arc et du carré du rayon, moins la moitié du solide, compris du moindre sinus, et de la distance d'entre les extrémes et du rayon; le tout multiplié par le rayon.

Je dis que la somme triangulaire des espaces DIAB, à commencer par DO, prise quatre fois, est égale au tiers du cube de l'arc BP, multiplié par AB; plus, la moitié de l'arc BP, multiplié par AB cube, moins la moitié du rectangle AO

en OD, multiplié par AB carré.

Car la somme triangulaire de ces espaces, à commencer par DO, se forme en prenant, premièrement, la somme simple de tous ces espaces, dont le quadruple est égal, par la précédente, au carré de l'arc BP, multiplié par AB, plus OA carré multiplié aussi par AB; et en prenant ensuite la somme de tous les espaces, excepté le premier BPOA, savoir, la somme de tous les espaces BQTA, BDIA, etc., donc le quadruple est égal par la précédente, à l'arc BQ carré, multiplié par AB, plus TA carré multiplié par AB; et ainsi toujours. Donc quatre fois cette somme triangulaire des espaces BDIA, est égale à la somme de tous les arcs BD carré multipliés par AB, c'est-à-dire, au tiers du cube de l'arc entier BP, multiplié par AB, plus la somme

de tous les IA carré, ou de tous les DS carré (qui sont les sinus sur l'axe) multipliés par AB. Mais la somme des sinus DS carré est égale à l'espace BPV, multiplié par AB (par la seconde de ces propositions): et en prenant AB pour commune hauteur, la somme des DS ou IA carré multipliés par AB, sera égale à l'espace BPV multiplié par AB carré.

Donc la somme triangulaire de tous les espaces DIAB est égale au tiers du cube de l'arc BP multiplié par AB; plus à l'espace BPV, multiplié par AB carré; mais l'espace BPV, est égal au secteur BPA, moins le triangle AVP, c'est-à-dire, à la moitié du rectangle compris de l'arc BP et du rayon BA, moins la moitié du rectangle de AO en OP. Donc cette somme triangulaire est égale au tiers du cube de l'arc BP, multiplié par AB, plus la moitié de l'arc multiplié par AB cube, moins la moitié de AO en OD, multiplié par AB carré. Ce qu'il falloit démontrer.

## PROPOSITION XI.

La somme triangulaire des carrés des sinus d'un arc quelconque, terminé au sommet, à commencer par le moindre sinus, est égale, étant prise quatre fois, au carré de l'arc, plus au carré de la distance entre les sinus extrêmes, multipliés chacun par le carré du rayon.

Je dis que la somme triangulaire des DI carré, prise quatre fois, à commencer par DO, est égale

au carré de l'arc BP, plus au carré de la droite AO, multipliés chacun par AB carré.

Car cette somme triangulaire des DI carré se trouve, en prenant premièrement la simple somme de tous les DI carré, qui est égale, par la seconde, à l'espace BDOA multiplié par AB, et en prenant ensuite la somme des mêmes carrés, excepté le premier DO, savoir, QT carré, DI carré, etc., qui sont égaux, par la même seconde, à l'espace QTAB, multiplié par AB, et ainsi toujours. Donc la somme triangulaire de tous les DI carré est égale à la somme des espaces DIAB, multipliée par AB: donc aussi leurs quadruples seront égaux; mais la somme de ces espaces, prise quatre fois, est égale au carré de l'arc BP, plus au carré AO, multipliés par AB: et en multipliant encore le tout par AB, la somme des espaces DIAB, prise quatre fois, et multipliée par AB, sera égale au carré de l'arc BP, plus au carré AO, multipliés par AB carré. Donc aussi la somme triangulaire des DI carré sera égale au même arc BP carré, plus au même AO carré, multipliés de même par AB carré. Ce qu'il falloit démontrer.

# TRAITÉ

## DES ARCS DE CERCLE.

## DÉFINITION.

J'APPELLE triligne circulaire toutes les portions d'un quart de cercle, retranchées par une ordonnée quelconque au rayon.

Soit (fig. 20) un quart de cercle ABC, dont A soit le centre, AB un des rayons, qui sera appelé l'axe; AC l'autre rayon perpendiculaire au premier, qui sera appelé la base; et le point B sera le sommet, ZM une ordonnée quelconque à l'axe. L'espace ZMB sera appelé un triligne circulaire: sur quoi il faut remarquer que le quart de cercle entier est aussi lui-même un triligne circulaire.

## AVERTISSEMENT.

On suppose dans tout ce discours, que la raison de la circonférence au diamètre est connue, et que quelque point qu'on donne dans le rayon BA, comme S, d'où on mène l'ordonnée SR, coupant l'arc en R, l'arc BR retranché par l'ordonnée (et qui s'appelle l'arc de l'ordonnée) est aussi donné; et de même que quelque point qui soit donné dans l'arc, comme R, d'où on mène RS perpendiculaire à BA, les droites RS, SB sont aussi données.

## PROPOSITION PREMIÈRE.

Soit (fig. 17) BSR un triligne circulaire quelconque donné, dont l'axe BS étant divisé en un nombre indéfini de parties égales en Z, les ordonnées ZM coupent l'arc en M: je dis que toutes ces choses seront aussi données; savoir, 1º. la somme de tous les arcs BM; 2º. la somme des carrés de ces arcs; 3º. la somme des cubes de ces arcs; 4º. la somme triangulaire de ces arcs; 5º. la somme triangulaire des carrés de ces arcs; 6º. la somme pyramidale de ces arcs.

Car en menant les sinus sur la base de ce même arc, ou de l'arc pareil B P, pris de l'autre part (pour rendre la figure moins confuse), lesquels sinus coupent l'arc en D, la base S P du triligne en T, et le rayon A C en I: il a été démontré dans le Traité des Trilignes, que la connoissance de toutes les sommes cherchées dans les arcs B M, dépend de la connoissance des mêmes sommes dans les sinus D T, et on en a donné toutes les raisons; en sorte que la connoissance des uns enferme aussi celle des autres. Donc il suffira de montrer que toutes ces sommes sont données dans les sinus D T pour montrer qu'elles le sont aussi dans les arcs B M.

Mais toutes ces sommes seront connues dans les sinus DT, si elles le sont dans les sinus entiers DI, parce que la droite TI ou SA, qui est donnée, comme on l'a vu dans l'Avertissement, est une grandeur commune, qui est retranchée de toutes les autres DI: et partant, par le traité des sommes simples triangulaires, etc., ces sommes seront données dans les restes DT, si elles le sont dans les entières DI.

Or, toutes ces sommes sont données dans les droites DI comme il s'ensuit facilement des propositions 1, 2, 3, 7, 8, 11, du Traité des Sinus du quart de cercle.

Car, 1º. la somme des droites DI est donnée, puisqu'il est démontré qu'elle est égale au rectangle compris du rayon donné AB, et de la droite donnée AO ou SP.

2°. La somme des carrés DI est donnée, puisqu'il est démontré qu'elle est égale à l'espace donné BPO A multiplié par le rayon donné AB.

3°. La somme des DI cubes est donnée, puisqu'il est démontré qu'elle est égale à la somme des carrés des ordonnées au rayon AC, comprises entre les sinus extrêmes BA, PO, multipliés par AB. Or, AB est connu, et aussi la somme des carrés de ces ordonnées, puisque l'espace BPOA est ici donné, et que son solide autour de AO l'est aussi, par Archimède.

4°. La somme triangulaire de ces ordonnées DI est aussi donnée, puisqu'il est démontré qu'elle est égale à la différence d'entre les sinus extrêmes BA, TO, c'est-à-dire, à BS qui est donnée, multipliée par le carré du rayon.

5°. La somme pyramidale des mêmes sinus DI est aussi donnée, puisqu'il est démontré qu'elle est égale à l'excès dont l'arc donné BP surpasse la droite donnée AO ou SP, multiplié par le cube du rayon.

6°. Enfin la somme triangulaire des DI carré est donnée, puisqu'il est démontré qu'étant prise quatre fois, ellè est égale au carré de l'arc donné BP, plus au carré de la droite donnée AO ou PS, multipliés chacun par le carré du rayon.

## PROPOSITION II.

Soit maintenant dans le diamètre du demicercle (fig. 21) ABCF, la portion BH donnée plus grande que le rayon BA, laquelle étant divisée en un nombre indéfini de parties égales aux points Z, soient menées les ordonnées ZD: je dis que les mêmes sommes que dans la précédente, seront données dans les arcs BD; c'est-à-dire, la somme simple des arcs; celle de leurs carrés et celle de leurs cubes; la somme triangulaire des arcs; la somme triangulaire de leurs carrés, et la somme pyramidale des arcs.

Car en achevant de diviser la portion restante HF aux points Z, en parties égales aux parties de la portion HB, et menant les ordonnées ZS: il s'ensuit, par la précédente, que toutes ces sommes sont données, tant dans les arcs FN, compris entre les points F et C, que dans les arcs FS, compris entre les points F et K (puisque FHK est un triligne circulaire, et que le quart de cercle FAC en est un autre, desquels le point F est le sommet). Donc aussi les mêmes

sommes seront données dans les arcs FM, puisque si de tous les arcs FN en ôte les arcs FS, il restera les arcs FM. Donc l'arc CK sera une ligne donnée, divisée comme on voudra en un nombre indéfini de parties aux points D, ou M, ou S ( car toutes ces lettres ne marquent qu'un même point), à laquelle sont ajoutées de part et d'autre des portions données KF, CB; et il arrive que toutes les sommes proposées sont données dans les lignes FM: donc elles le seront aussi dans les arcs BM ( par ce qui est démontré à la fin des propriétés des sommes simples triangulaires, etc.). Mais les mêmes sommes sont données, par la précédente, dans les arcs B O du quart de cercle BCA: donc, en ajoutant les deux ensemble, les mêmes sommes seront données dans tous les arcs BD, puisque la somme des arcs BD n'est autre chose que la somme des arcs BO, plus la somme des arcs BM. Ce qu'il falloit démontrer.

#### COROLLAIRE.

De ces propositions, il paroît que si la portion quelconque A H donnée est divisée en un nombre indéfini de parties égales en Z, d'où soient menées les ordonnées ZM, on connoîtra la somme des arcs FN, et leurs sommes triangulaires, et leurs sommes pyramidales, etc.

#### LEMME.

Soit une figure plane quelconque (fig. 28)

'ACQT, dont le centre de gravité soit Y : soit divisée cette figure en tant de parties qu'on voudra, et telles qu'on voudra, comme en deux parties AQT, AQC, desquelles les centres de gravité soient R, V, d'où soient menées les perpendiculaires VS, RK sur une droite quelconque AC (laquelle AC ne coupe pas la figure proposée ACQT: mais, ou qu'elle la borne, ou qu'elle en soit entièrement dehors); et soit sur la même AC, menée la perpendiculaire YO du centre de gravité de la figure entière ACQ : je dis que le solide fait de la figure entière ACQT, multipliée par son bras YO, est égale à tous les solides ensemble faits des parties, multipliées chacune par son bras particulier, c'est-à-dire, au solide de la figure TAQT, multipliée par son bras RK, plus au solide de la figure QAC, multipliée par son bras VS.

Car si on entend une multitude indéfinie de droites parallèles à AC, et toutes éloignées chacune de sa voisine d'une même distance moindre qu'aucune donnée, et qui coupent ainsi toute la figure, comme il a été supposé dans la méthode des centres de gravité: il est visible, par cette méthode, que la somme triangulaire des portions de cette figure entière ACQT, comprises entre les parallèles voisines, est égale à la figure multipliée par son bras YO; et que de même la somme triangulaire des portions de la petite figure TAQ, comprises entre les mêmes parallèles, est égale à cette figure TAQ, multipliée par son bras RK; et enfin que la somme triangulaire des portions

de l'autre petite figure AQC, comprises entre les mêmes parallèles, est égale à cette même portion AQC, multipliée par son bras VS. Mais les portions de la figure entière ACQT, comprises entre les mêmes parallèles, ne sont autre chose que les portions de sa partie ATQ; plus les portions de sa partie AQC, comprises entre les mêmes parallèles : et de même la somme triangulaire des portions de la figure entière, n'estautre chose que la somme triangulaire des portions de la partie AQT; plus la somme triangulaire des portions de l'autre figure AQC. Donc aussi la figure entière ACQT, multipliée par son bras YO, est égale à la partie AQT, multipliée par son bras RK, plus à la partie AQC multipliée par son bras VS.

## COROLLAIRE.

De là il s'ensuit que la figure entière ATQC multipliée par son bras YO, plus la même figure entière, moins sa première portion AQT, savoir, la portion AQC, multipliée par son bras VS, est égale à la première partie AQT multipliée par son bras RK, plus à la seconde portion de la figure AQC, multipliée par deux fois son bras VS. Ce qui paroît par l'égalité démontrée dans le lemme, puisqu'on ne fait qu'y ajouter de part et d'autre le solide de la partie AQC, multipliée par son bras VS.

Et si la figure étoit divisée en trois parties, comme le secteur AQC (fig. 27), lequel est

divisé en trois parties, qui sont les secteurs QAS, SAR, RAC: on montrera de même que la figure entière QAC, multipliée par son bras sur AC, plus la figure entière, moins sa première portion QAS, c'est-à-dire, la figure restante SAC, multipliée par son propre bras sur la même AC, plus la figure entière QAC, diminuée de ses deux premières portions QAS, SAR, c'est-à-dire, la portion restante RAC multipliée aussi par son propre bras sur la même AC, sont égales à la première portion QAS multipliée par son propre bras sur AC, plus la seconde portion SAR multipliée par deux fois son bras sur AC, plus la troisième portion RAC multipliée par trois fois son bras sur AC.

Et ainsi à l'infini en quelque nombre de portions que la figure soit divisée.

#### LEMME III.

Soit (fig. 32) un secteur quelconque, qui ne soit pas plus grand qu'un quart de cercle, DAC divisé en un nombre indéfini de petits secteurs égaux QAS, SAR, RAC, desquels les centres de gravité soient P, T, N, et les bras sur AC soient PO, TO, NO: je dis que tous les points P, T, N, sont dans un arc de cercle concentrique à l'arc QDC, et que les petits arcs NN sont tous égaux entre eux, comme les petits arcs DD sont aussi égaux entre eux; et que chacun des petits arcs NN est à chacun des arcs DD, comme le rayon FA de

l'arc PTN, au rayon DA de l'arc QDC; et que le rayon FA est les deux tiers du rayon DA.

Cela est visible de soi-même, puisque ces secteurs étant en nombre indéfini, ils doivent être considérés comme des triangles isocèles, desquels le centre de gravité est aux deux tiers de la droite qui divise l'angle par la moitié.

## COROLLAIRE.

De là il paroît que les bras NO des secteurs DAD, sont les sinus de l'arc FNI, dont le rayon est les deux tiers du rayon AD.

## PROPOSITION III.

Soit (fig. 32) un quart de cercle donné ABC, dans l'arc duquel soit donné le point Q, tel qu'on voudra, et ayant divisé l'arc QC en un nombre indéfini d'arcs égaux aux points D, d'où soient menés les rayons AD: je dis que la somme des secteurs ADC est donnée, et égale au quart du carré de l'arc QC multiplié par le rayon AB.

Car chaque secteur ADC est égal à la moitié de l'arc DC multiplié par le rayon AB. Or puisque l'arc QC est divisé en parties égales, la somme de tous les arcs DC sera égale à la moitié du carré de l'arc entier QC; et partant la moitié de la somme des mêmes arcs DC sera égale au quart du carré de l'arc QC: et en multipliant le tout par AB, la moitié de tous les arcs DC multipliés par AB, c'est-à-dire, la somme des sec-

teurs ADC sera égale au quart du carré de l'arc QC multiplié par AB. Ce qu'il falloit démontrer.

## PROPOSITION IV.

Les mêmes choses étant posées : je dis que la somme triangulaire des mêmes secteurs ADC, à commencer du côté de QA, est donnée, et égale à la douzième partie du cube de l'arc QC, multiplié par le rayon.

Car la somme triangulaire des secteurs ADC, à commencer du côté de AQ, n'est autre chose que la simple somme de tous les secteurs ADC, prise une fois, c'est-à-dire, par la précédente, le quart de QC carré en AB, plus la simple somme des mêmes secteurs ADC, excepté le premier QAS, c'est-à-dire, la somme des secteurs SAC, RAC, etc., qui sont égaux, par la précédente, au quart de SC carré en AB, et ainsi des autres. D'où il paroît que la somme triangulaire des secteurs ADC est égale au quart des carrés de tous les arcs DC. Mais la somme des carrés de tous les arcs DC est égale au tiers du cube de l'arc entier QC; donc la somme triangulaire des secteurs ADC est égale à la douzième partie du cube de l'arc entier QC, multiplié par AB. Ce qu'il falloit démontrer.

## PROPOSITION V.

Soit (fig. 32) le point Q, donné où l'on voudra dans l'arc BC du quart de cercle donné BAC; et soit l'arc QC, divisé en un nombre indéfini d'arcs égaux aux points D, d'où soient menés les rayons DA: je dis que la somme des solides, compris de chaque secteur ADC et de son propre bras sur AC, est connue et égale au tiers de l'arc DC, moins le tiers de la droite CK (en menant le sinus QK) multiplié par AB cube.

Car pour connoître la somme de ces solides, il suffira de connoître la somme de ces autres solides qui leur sont égaux, par le second lemme; savoir, le petit secteur QAS multiplié par son propre bras PO, plus l'autre petit secteur SAR multiplié par deux fois son propre bras TO, plus le petit secteur RAC multiplié par trois fois son propre bras NO, et ainsi toujours; c'est-à-dire, le petit secteur QAS, ou le rectangle compris du rayon AB, et de la moitié du petit arc QS ou DD, multiplié par PO pris une fois, plus par TO pris deux fois, plus par l'autre NO pris trois fois, et ainsi toujours; c'est-à-dire, la somme triangulaire des bras NO, à commencer par PO, multipliés chacun par la moitié des petits arcs DD, et le tout multiplié par AB.

Or le rayon AB est connu: donc si on connoît encore la somme triangulaire des bras NO (multipliés chacun par la moitié des petits arcs DD), on connoîtra la somme de tous les solides proposés.

Mais, par le lemme précédent, tous ces bras NO sont les sinus de l'arc FPI, desquels la somme triangulaire est connue par le Traité des Sinus, et égale au solide compris de AF carré, et de la différence dont l'arc FNI surpasse la droite GI (lorsque les sinus NO sont multipliés par les petits arcs NN). Et partant cette somme triangulaire des sinus NO sera à la somme triangulaire des mêmes sinus NO multipliés par les petits arcs DD, en raison donnée; savoir, comme AF carré à AQ ou AB carré (parce que la somme triangulaire de ces sinus multipliés par ces petits arcs, est un solide duquel les arcs donnent deux dimensions). Donc cette somme triangulaire des sinus NO multipliés par les arcs DD, est égale à l'arc FNI, moins la droite IG, multiplié par AB carré, ou aux deux tiers de l'arc QC, moins les deux tiers de la droite CK, multipliés par AB carré. Et par conséquent la somme triangulaire des mêmes sinus NO multipliés par la moitié des petits arcs DD, est égale à un tiers de l'arc QC, moins un tiers de la droite CK, multiplié par AB carré. Et en multipliant le tout par AB, le tiers de l'arc QC, moins le tiers de la droite CK, multipliés par AB cube, sera égal à la somme triangulaire des mêmes sinus NO multipliés par la moitié des petits arcs DD, et le tout multiplié par AB; ce qui est démontré être égal aux solides proposés à connoître.

T.

tell :

1. T.

312-

1, 2.

-16-

7.500

-1-

## PROPOSITION VI.

Les mêmes choses étant posées : je dis que la v.

somme des solides, compris de chaque secteur ADC et de son bras sur AB, est donnée, et égale au tiers de la droite CK multipliée par AB cube.

Car en menant les bras NT sur AB, qui seront aussi des sinus, on démontrera de même que la somme des solides proposés est égale à la somme triangulaire des bras ou sinus NT, à commencer par PT, multipliés chacun par la moitié des petits arcs DD, et le tout multiplié par AB.

Et d'autant que la somme triangulaire des sinus NT (multipliés chacun par les petits arcs NN) est égale, par le Traité des Sinus, à la droite IG multipliée par AF carré: on conclura, comme en la précédente, que la somme triangulaire des mêmes sinus NT multipliés par la moitié des petits arcs DD, et le tout multiplié par AB, est égale au tiers de la droite CK multipliée par AB cube.

## PROPOSITION VII.

Soit donné (fig. 27) le même quart de cercle ABC, et un point Q dans son arc, d'où soient menés les sinus DX et les rayons DA: je dis que la somme des triangles AXD est donnée, et égale au quart du carré de la droite AZ, qui mesure la distance entre les sinus extrêmes, multipliée par le rayon.

Car tous ces triangles AXD sont la moitié des rectangles AX en XD, la somme desquels est démontrée, dans le Traité des Sinus, être égale à la moitié du carré de la droite AZ multipliée par AB. Donc, etc.

### PROPOSITION VIII.

Les mêmes choses étant posées : je dis que la somme triangulaire des mêmes triangles AXD, à commencer du côté de QX, est donnée et égale à la huitième partie de l'arc QC, multipliée par AB cube, moins la huitième partie du rectangle compris du dernier sinus QZ et de ZA (qui est sa distance du point A) multipliée par AB carré.

Car la somme triangulaire des triangles AXD, à commencer du côté de ZQ, n'est autre chose que la simple somme de tous, c'est-à-dire, par la précédente, un quart de AZ carré multiplié par AB, plus la somme des mêmes triangles AXD, excepté le premier AZQ, qui sera égal; par la précédente, au quart de AV carré, multiplié par AB; et ainsi toujours. De sorte que la somme triangulaire de ces triangles est égale au quart de la somme des carrés AX multipliés par AB, ou au quart des carrés DI multipliés par AB, ou au quart de l'espace QKC multiplié par AB carré (car la somme des carrés des sinus DI est égale à l'espace QKC multiplié par AB, par le Traité des Sinus); c'est-à-dire, au quart du secteur AQC multiplié par AB carré, moins le quart du triangle AKQ multiplié par AB carré. Ce qui est la même chose qu'un huitième de l'arc QC, multiplié par AB cube, moins

un huitième du rectangle QZ en ZA, multiplié par AB carré.

## PROPOSITION IX.

Soit un quart de cercle (fig 27) donné, dans l'arc duquel soit donné le point quelconque Q, et l'arc QC étant divisé en un nombre indéfini d'arcs égaux aux points D, d'où soient menés les sinus DX et les rayons DA: je dis que la somme des solides, compris de chaque triangle AXD et de son bras sur AC, est donnée et égale au tiers de la portion AZ en AB cube, moins le tiers de la somme des carrés des ordonnées à la portion AZ (qui sont donnés, puisque l'espace AZQC, et son solide autour de AZ sont donnés par Archimède) multipliés par AB.

Car le bras de chacun de ces triangles sur A C, est les deux tiers de chaque A X; donc la somme des solides proposés n'est autre chose que la somme des triangles A X D multipliés chacun par les deux tiers de son côté A X. Or, chaque triangle rectangle A X D multiplié par les deux tiers de son côté A X, est égal au tiers de A X carré en X D, c'est-à-dire (chaque A X carré étant A D carré, moins D X carré), au tiers de chaque A D carré en D X, moins le tiers de chaque D X cube. Donc tous les triangles ensemble A X D multipliés chacun par les deux tiers de A X, sont égaux au tiers de tous les D X multipliés par A D ou A B carré, moins le tiers de la somme de tous les D X cubes; c'est-à-dire (puis-

que tous les DX sont égaux à AZ en AB, et que tous les DX cubes sont égaux aux carrés des ordonnées à la portion AZ multipliés par AB), au tiers de la portion AZ en AB cube, moins le tiers de la somme des carrés des ordonnées à la portion AZ, multipliés par AB. Ce qu'il falloit démontrer.

### PROPOSITION X.

Les mêmes choses étant posées: je dis que la somme des solides, compris de chacun des triangles AXD, multiplié par son bras sur AB, est donnée, et égale à un sixième de CK (qui est la différence entre les sinus extrémes), multipliée par AB cube, moins un sixième de la somme des carrés des ordonnées à la portion CK (laquelle est donnée, puisque l'espace QKC et son solide sont donnés par Archimède) multipliée par AB carré.

Car chacun de ces triangles est la moitié du rectangle AX en XD, et le bras de chacun sur AB est le tiers de XD. Donc la somme de ces triangles multipliés par ces bras, est la moitié des rectangles AX en XD, multipliée par un tiers de XD; c'est-à-dire, un sixième des solides AX en XD carré, ou (puisque chaque XD carré est égal à AD carré, moins AX carré) un sixième des solides de AX en AD carré, moins un sixième des AX cubes, ou un sixième des solides des DI en AD carré, moins un sixième des DI cubes; c'est-à-dire (puisque la somme

des DI est égale à CK en AB, et que la somme des DI cubes est égale à la somme des carrés des ordonnées à la portion CK, multipliées par AB) un sixième de la portion CK en AB cube, moins un sixième de la somme des carrés des ordonnées à la portion CK, multipliée par AB carré.

## COROLLAIRE PREMIER.

Si le point donné Q est au point B, c'est-àdire, si on considère tout le quart de cercle entier, au lieu de n'en considérer que la portion AZQC: on y conclura les mêmes choses qu'on a faites jusqu'ici; puisque ce n'est qu'un cas de la proposition générale, et que même ce cas est toujours le plus facile.

Il faudra entendre la même chose dans les propositions suivantes:

### COROLLAIRE II.

De toutes ces propositions, il s'ensuit que s'il y a un quart de cercle donné (fig. 27) ABC, dans l'arc duquel soit donné le point Q, et que l'arc QC étant divisé en un nombre indéfini d'arcs égaux en D, on en mène les sinus DX et les rayons DA; il arrivera:

r°. Que la somme des espaces AXDC sera donnée, puisque chacun de ces espaces est composé du secteur AQC et du triangle AXD, et que la somme de ces parties est donnée; c'està-dire, tant la somme des secteurs AQC, que celle des triangles AXD est donnée par les précédentes;

- 2°. Que la somme triangulaire des mêmes espaces AXDC est donnée: car elle est égale aux sommes triangulaires de leurs parties qui sont données par les précédentes;
- 3°. Que la somme de ces espaces AXDC, multipliés chacun par son bras sur AC, est donnée: car la somme de leurs parties ( savoir de ses secteurs et de ses triangles), multipliées chacune par leurs bras sur AC, est donnée par les propositions précédentes. Et il a été montré, par les lemmes précédents, que la figure entière, multipliée par son bras sur AC, est égale à ses parties multipliées chacune par leurs bras sur la même AC;
- 4°. Que la somme des mêmes espaces AXDC, multipliés chacun par son bras sur AB, est donnée: car elle est égale à la somme de leurs parties multipliées par leurs bras sur la même AB, qui est donnée par les propositions précédentes.

### PROPOSITION XI.

Soit (fig. 30) un quart de cercle donné MTG, dans le rayon duquel soit donné le point quelconque P, d'où soit menée l'ordonnée PV, et la portion PM divisée en un nombre indéfini de parties égales aux points O, d'où soient menées les ordonnées OR: je dis que la somme des rectangles compris de chaque ordonnée OR et de son arc RM

(compris entre l'ordonnée et le sommet M), est donnée.

Car en prenant dans un autre quart de cercle pareil ABC (fig. 31) le point correspondant Z, et menant le sinus QZ, et divisant l'arc entier BQC aux points D, en un nombre indéfini d'arcs égaux, tant entre eux qu'aux portions égales OO de la droite MP, d'où soient menés les sinus DX: il a été démontré dans le Traité des Trilignes, proposition x11, que la somme des rectangles, compris de chaque OR et de l'arc RM, est égale à la somme des espaces QZLN (compris entre le sinus QZ et chacun des autres sinus DN ou LN, qui sont entre les points Q, B).

Or, la somme de ces espaces est donnée; car si de la somme des espaces AXDC (compris entre AC et le point B), qui est donnée par les propositions précédentes, on ôte la somme des espaces AXSC (compris entre AC et ZQ) qui est aussi donnée par les corollaires précédents: les portions restantes ANLC seront aussi données; c'est-à-dire (en prenant les portions au lieu du total), la somme des portions ZNLQ, plus la portion AZQC prise autant de fois, c'està-dire, multipliée par l'arc BLO: mais cette portion AZQC multipliée par l'arc BQ, est donnée, puisque, tant la portion que l'arc sont donnés. Donc la somme des portions ZNLQ sera donnée; et partant aussi la somme des rectangles compris de chaque OR, et de l'arc RM. Ce qu'il falloit démontrer.

## PROPOSITION XII.

Les mêmes choses étant posées : je dis que la somme des solides, compris de chaque O R et du carré de l'arc R M, est donnée.

Car en reprenant la même figure, il a été démontré dans le Traité des Trilignes, proposition XIII, que la somme de ces solides est double de la somme triangulaire des portions ZNLQ, à commencer par B.

Il suffira donc de montrer que cette somme triangulaire est donnée, et on le montrera en cette sorte.

Si de la somme triangulaire de toutes les portions AXDC, qui est donnée par les corollaires précédents, en ôte la somme triangulaire de toutes les portions AXSC, qui est aussi donnée par les mêmes propositions, la somme triangulaire restante des portions ANLC sera donnée ( c'est-à-dire, en prenant les parties au lieu du total) la somme triangulaire des portions ZNLQ, plus la portion AZQC, prise autant de fois, ou multipliée par la moitié du carré de l'arc BQ ( car la somme triangulaire d'un nombre indéfini de points est égale à la moitié du carré de leur somme simple); mais la portion AZQC est donnée, et aussi la moitié du carré de l'arc BQ. Donc la somme triangulaire des ZNLQ l'est aussi. Ce qu'il falloit démontrer.

## PROPOSITION XIII.

Les mêmes choses étant posées : je dis que la somme des carrés des ordonnées RO, multipliés chacun par l'arc RM, est donnée.

Car, par la proposition xv des trilignes, la somme de ces solides est double de la somme des solides, compris de chaque espace ZNLQ, multiplié par son bras sur AB. Donc il suffira de connoître la somme de ces derniers solides. Ce qui se fera en cette sorte.

Si de la somme des solides, compris de chaque espace AXDC et de son bras sur AB, qui est donnée par le corollaire précédent, on ôte la somme des solides, compris de chaque espace AXSC et de son bras sur AB, on aura la somme des solides compris de chacun des espaces restants ANLC et de son bras sur AB; c'est-à-dire (en prenant les portions au lieu du total), qu'on connoîtra la somme des solides, compris de chaque espace ZNLQ et de son bras sur AB, plus l'espace AZQC pris autant de fois, ou multiplié par l'arc BQ, et le tout multiplié par le bras de cet espace AZQC sur AB; car il a été démontré, dans les lemmes de ce Traité, que l'espace entier quelconque ANLC, multiplié par son bras sur AB, est égal à la portion AZQC, multipliée par son bras sur AB, plus à la portion restante ZNLQ multipliée toujours par son bras sur la même AB.

Or on connoît l'espace AZQC, multiplié par

BQ, et le tout multiplié par son bras sur AB, puisqu'on connoît l'arc BQ, l'espace AZQC et son bras sur AB. Donc on connoît la somme restante des espaces ZNLQ multipliés chacun par son bras sur AB. Ce qu'il falloit démontrer.

## PROPOSITION XIV.

Les mêmes choses étant posées : je dis que la somme triangulaire des rectangles, compris de chaque ordonnée OR et de son arc RM, est donnée, ou, ce qui est la même chose; la somme des PO en OR en RM.

Car cette somme est égale, par la proposition xiv des trilignes, à la somme des solides, compris de chaque espace ZNLQ et de son bras sur ZQ. Donc il suffira de connoître cette dernière somme, ou même il suffira de connoître la somme des solides, compris de chacun des mêmes espaces ZNLQ et de son bras sur AC; puisque chaque bras sur ZQ diffère du bras sur AC d'une droite égale à ZA, et que la somme des espaces ZNLQ, multipliés chacun par ZA, est donnée (ZA étant donnée, et aussi la somme des espaces ZNLQ). Or on connoîtra cette somme des espaces ZNLQ, multipliés chacun par son bras sur AC, en cette sorte:

Si de la somme des espaces AXDC, multipliés chacun par son bras sur AC, qui est donnée par le corollaire précédent, on ôte la somme des espaces AXSC, multipliés chacun par leurs bras sur AC, qui est aussi donnée par le même corollaire, la somme restante des espaces ALNC, multipliés par leurs bras sur AC sera connue; c'est-à-dire (en prenant les portions au lieu du total), la somme des portions ZNLQ, multipliées chacune par son bras sur AC, plus AZQC pris autant de fois (ou multiplié par l'arc BQ), et le tout multiplié par le bras de l'espace AZQC sur AC. Or, on connoît ce dernier produit de l'espace AZQC, multiplié de cette sorte (puisqu'on connoît l'espace AZQC, et son bras sur AC, et l'arc QB).

Donc on connoît la somme des espaces ZNLQ multipliés chacun par son bras sur AC. Donc, etc. Ce qu'il falloit démontrer.

## PROPOSITION X V.

Soit donné un demi-cercle MTF (fig. 30) dont G soit le centre, et dont le diamètre MF soit divisé en un nombre indéfini de parties égales aux points O, d'où soient menées les ordonnées OA; et soit donnée une ordonnée quelconque PV, menée du point donné P dans le demi-diamètre GM: je dis que la somme des rectangles compris de toutes les ordonnées OI (qui sont entre l'ordonnée PV et le point F, qui est l'extrémité de l'autre demi-diamètre GF) et de l'arc IF (entre chaque ordonnée et le point F) est donnée.

Car si on ôte la somme des rectangles OR en RM (compris de toutes les ordonnées, depuis PV, jusqu'à M, et de leurs arcs), qui est donnée par la précédente, de la somme des rectangles OS en SM (compris des ordonnées, depuis le rayon GT, jusqu'à M, et de leurs arcs), qui est aussi donnée par la même précédente: les rectangles restants OC en CM, compris des ordonnées OC en GT et PV, et de leurs arcs, seront connus.

Donc par les propriétés des sommes simples triangulaires, etc., en considérant l'arc TV comme une ligne donnée, divisée en un nombre indéfini de telles parties qu'on voudra, aux points C, à laquelle sont ajoutées de part et d'autre les lignes données VRM, TBF, et en prenant les droites CO pour coefficientes: il s'ensuit que puisque la somme des rectangles OC en CM est donnée, aussi la somme des rectangles OC en CF (compris de chaque CO et de l'arc CBF) sera donnée.

Mais la somme des rectangles OD en DF (compris des ordonnées entre GT et F, et de leurs arcs DF) est donnée, par la précédente. Donc la somme, tant des rectangles OC en CF, que des rectangles OD en DF, est donnée, c'est-à-dire, la somme des rectangles OI en IF. Ce qu'il falloit démontrer.

#### PROPOSITION XVI.

Les mêmes choses étant posées : je dis que la somme triangulaire des mêmes rectangles OI en IF (compris des ordonnées qui sont entre P et F, et de leurs arcs jusques à F) est donnée, et aussi la simple somme des OI carré en IF; et la simple somme des OI en IF carré.

Car on montrera de même qu'en la précédente, que la somme triangulaire des rectangles OS en SM est donnée (compris des ordonnées qui sont entre GT et M, et de leurs arcs jusqu'à M); et aussi la simple somme de tous les OS carré en SM; et celle de tous les OS en SM carré.

Et on démontrera aussi de même que la somme triangulaire des OR en RM est donnée (compris des ordonnées qui sont entre PV et M, et de leurs arcs); et aussi la simple somme des OR carré en RM; et aussi celle des OR en RM carré.

D'où on conclura de même qu'en la précédente, que la somme triangulaire des OC en CM (compris des ordonnées qui sont entre G et P, et de leurs arcs jusqu'à M) est donnée; et aussi la simple somme des OC carré en CM; et aussi celle des OC en CM carré.

Et de là on conclura par la propriété des sommes simples triangulaires, etc., que puisqu'on connoît la somme des ordonnées OC, qui sont les coefficientes, et aussi leurs sommes triangulaires, et aussi la simple somme de leurs carrés (car l'espace GTVP est connu, et partant la somme des ordonnées OC; et le centre de gravité de cet espace GTVP est aussi connu, et partant la somme triangulaire des OC, ou la somme des rectangles GO en OC; et aussi le solide de l'espace GTVP tourné autour de GP,

et partant la somme des carrés OC): il s'ensuit qu'on connoîtra aussi la somme triangulaire des OC en CF, compris des mêmes OC et de leurs arcs jusqu'à F; et aussi la simple somme des OC carré en CF; et aussi celle des OC en CF carré. Mais on connoît, par la précédente, la somme triangulaire des OD en DF, compris des ordonnées qui sont entre G et F, et de leurs arcs jusqu'à F, et aussi la simple somme des OD carré en DF, et celle des OD en DF carré.

Donc en ajoutant les deux ensemble, on aura la somme triangulaire des OI en IF, compris des ordonnées entre P et F, et de leurs arcs jusqu'à F; et aussi la simple somme des OI carré en IF, et celle des OI en IF carré. Ce qu'il falloit démontrer.

## PETIT TRAITÉ

DES SOLIDES CIRCULAIRES.

I. Soit donné le point V, où l'on voudra (fig. 30) dans la demi-circonférence donnée MTF; soit le rayon GT perpendiculaire au diamètre MF, et soit menée VP parallèle à GT, et ayant divisé le diamètre entier FM en un nombre indéfini de parties égales aux points O, d'où soient menées les ordonnées OA:

J'ai supposé dans tout le discours précédent, comme je suppose encore ici, qu'on sache que l'espace GTVP est donné, et aussi son centre de gravité; parce qu'en menant le rayon GV, le triangle GPV est donné, et son centre de gravité; et aussi le secteur GTV, et son centre de gravité, comme cela peut être démontré si facilement, et comme cela l'a été par plusieurs personnes, et entre autres par Guldin: en supposant toujours la quadrature du cercle quand il le faut.

J'ai supposé de même que l'espace VPM et l'espace VTFP sont donnés, et aussi leurs centres de gravité: ce qui n'est que la même chose.

J'ai supposé encore que les solides de ces espaces tournés autour du diamètre MF, sont encore donnés; ce qui a été démontré par Archimède.

De toutes lesquelles choses j'ai pris pour supposé qu'on sût que la somme des ordonnées OC entre G et P est donnée, et que la somme de leurs carrés le sera aussi; et de même la somme triangulaire de ces mêmes droites OC, ou la somme des espaces VCOP, ce qui n'est que la même chose (comme on l'a assez vu dans la Lettre à M. de Carcavi); parce que la somme des droites OC n'est autre chose que l'espace GTVP, et que la somme triangulaire des OC est égale à cet espace multiplié par son bras sur GT; et que le solide de la figure GTVP autour de GP étant donné, la somme des cercles dont

OC sont les rayons, est donnée; et partant aussi la somme des carrés OC.

Il faut entendre la même chose des ordonnées OR, qui sont entre P et M, et des ordonnées OI qui sont entre P et F.

II. Je dis maintenant que le centre de gravité du solide de l'espace VMP, tourné autour de MP, est donné.

Car, en prolongeant les ordonnées RO jusqu'en Z, en sorte que toutes les OZ soient entre elles comme les carrés OR, l'espace MZP sera une portion de parabole, et son centre de gravité Y sera donné par Archimède: d'où menant YB perpendiculaire à PM, le point B sera visiblement le centre de gravité du solide MVP autour de MP; puisque MP étant une balance, aux points O de laquelle pendent pour poids les perpendiculaires OZ, qu'étant en équilibre au point B, elle sera en équilibre au même point B, si on entend qu'au lieu des perpendiculaires OZ, on y pende pour poids les cercles qui leur sont proportionnels et qui composent ce solide, et dont les OR sont les rayons. Et elle sera encore en équilibre au même point B, si ou y pend pour poids les OR carré.

D'où il paroît que la somme triangulaire des OR carré est aussi donnée, puisqu'elle est égale, par la méthode générale des centres de gravité, à la somme des OR carrés, multipliés par leurs bras BP.

v.

Il faut entendre la même chose, par la même raison, des solides des espaces PVTG et PVF, et de la somme triangulaire des carrés de leurs ordonnées.

III. Je dis aussi que le solide de l'espace MVP, tourné autour de PV, sera donné, et aussi son centre de gravité.

Car en divisant PV en un nombre indéfini de parties égales en L, d'où l'on mène les perpendiculaires KLH, il est visible, par ce qui vient d'être dit, que la somme des HK est donnée, et leur somme triangulaire, et la somme de leurs carrés, et la somme triangulaire de leurs carrés. Et partant en ôtant de toute la grandeur commune HL, la somme des carrés des restantes LK sera donnée, et la somme triangulaire de ces carrés; et partant le solide de PVM autour de PV, sera donné, et aussi son centre de gravité; puisque son bras sur PM multipliant la somme des carrés LK, le produit en est égal à la somme triangulaire des carrés LK. Il faut toujours entendre la même chose des espaces VTGP et VFP.

IV. Je dis de même que la somme des OR carré carré est donnée.

Car en menant la même parabole MZZ, dont le côté droit soit le rayon GM, et qu'ainsi chaque RO carré soit égal à chaque OZ en GM; et partant aussi chaque RO carré carré, à chaque OZ carré en GM carré: il est visible que puisque, tant le plan MZP, que son centre de gravité sont donnés, le solide de MZP autour de MP sera aussi donné; et partant aussi la somme des carrés OZ; mais GM carré est aussi donné; donc la somme de OZ carré en GM carré sera donnée, et par conséquent la somme des OR carré carré qui lui est égale.

V. Je dis enfin que la somme des RO cube sera donnée; ou, ce qui est la même chose, que le centre de gravité du demi-solide de l'espace MVP, autour de MP, sera donné.

Car si le centre de gravité du demi-solide du secteur MVG, tourné autour de MG, est donné, celui du demi-solide de MVP sera aussi donné; puisqu'on sait que le solide du demi-cône du triangle GVP, tournant autour de GP, est donné, et qu'on connoît la raison de ce cône au solide de MVP. Or, le centre de gravité du demi-solide du secteur MVG autour de MG, sera connu, si on connoît le centre de gravité de la surface sphérique de ce demi-solide, décrite par l'arc MV, tournant d'un demi-tour autour de MG. Car de même que Guldin et d'autres ont démontré que, si du centre de gravité de l'arc MV on mène une droite au centre G, les deux tiers de cette droite, depuis G, donneront le centre de gravité du secteur MVG, parce qu'il est composé d'une multitude indéfinie d'arcs semblables à l'arc MV, qui sont entre eux comme les nombres naturels 1, 2, 3, etc.; ainsi, et sans aucune différence, on démontrera que si du centre de gravité de la surface décrite par l'arc MV, on mène une droite au centre G, les trois quarts de cette droite depuis G donneront le centre de gravité du solide décrit par le secteur MVG, dans le même mouvement; parce que ce solide est composé d'un nombre indéfini de portions de surfaces sphériques, semblables à celle qui est décrite par l'arc MV, qui sont entre elles comme les carrés des nombres naturels 1, 2, 3, etc.

Or, le centre de gravité de la surface de ce demi-solide sera connu (par la fin du Traité des Trilignes), si en divisant l'arc en un nombre indéfini d'arcs égaux, d'où on mène les sinus sur MP, il arrive qu'on puisse connoître la somme de ces sinus, et la somme de leurs carrés, et la somme des rectangles compris de chaque sinus et de sa distance de VP.

Et toutes ces choses sont connues; car, par le Traité des Sinus, l'arc TV étant donné, la somme de ces sinus est donnée; et aussi la somme des carrés de ces sinus; et la somme des rectangles compris de ces sinus, et de leurs distances de TG. Mais la somme des sinus de l'arc entier TM est donnée; et la somme des carrés de ces sinus; et la somme des rectangles compris de chaque sinus, et de sa distance de TG. Donc, en ôtant les uns des autres, la somme des sinus de l'arc VM sera donnée; et la somme des carrés de ces sinus; et la somme

des rectangles compris de ces sinus, et de leurs distances de TG; et partant aussi la somme des rectangles compris des mêmes sinus et de leurs distances de VP, puisqu'ils ne diffèrent pas de la somme des autres rectangles, compris des mêmes sinus et de leurs distances de la droite TG; laquelle somme est donnée, puisque PG est donnée, et aussi la somme des sinus de l'arc VM.

Donc le centre de gravité de cette demi-surface sera donné; et partant celui du demi-solide du secteur MVG; et aussi celui du demi-solide MVP; et partant aussi la somme des OR cube.

Et, par la même raison, la somme des cubes des ordonnées du quart de cercle GTM et GTF, sera donnée; et partantaussi la somme des cubes des ordonnées de l'espace GTVP, puisque ces ordonnées ne sont que les restes de celles du quart de cercle, quand on en a ôté celles des espaces PVM; et de même les cubes des ordonnées de l'espace PVF sont donnés, puisque ce n'est qu'y ajouter le quart de cercle.

VI. On démontrera de même que la somme des LK cube est donnée, puisque la somme des HK cube est donnée par l'article précédent, et que la droite HL est une grandeur commune, et ôtée de toutes les HK.

VII. Il s'ensuit aussi de toutes ces choses, que tant dans l'espace TVPG, que dans le quart de cercle entier, la somme des GO cube en OC est donnée, puisqu'en divisant (fig. 33) tout le rayon GT en un nombre indéfini de parties égales aux points H et Q, et menant les perpendiculaires HL jusqu'à PV, et QQ jusqu'à l'arc; et considérant TVPG comme un triligne mixte dont TG et GP sont les droites, et TVP la ligne mixte, composée de l'arc TV, et de la droite VP: la somme de tous les GO cube en OC, prise quatre fois, est égale à la somme des carré-carrés des droites HL et QQ. Or la somme des HL carré carré est donnée, puisque, tant HL ou GP, que PV sont données; et la somme des QQ carré carré est donnée, par ce qui a été dit ici article IV.

Il faut entendre la même chose de tous les GO cube en OS, c'est-à-dire, dans tout le quart de cercle GTM.

VIII. Il paroît aussi, par tout ce qui a été dit, que la somme des GO carré en OS est donnée, puisque étant prise trois fois, elle est égale, par le Traité des Trilignes, à la somme des cubes des droites HK, QQ, qui est donnée par le cinquième article. Et de même la somme de GO carré en OC sera donnée, puisque étant prise trois fois, elle est égale à la somme des cubes des droites HL, QQ, qui est donnée, puisque la somme des QQ cube est donnée par le cinquième article, et que la somme des HL cube est donnée, HL ou PG et PV étant données.

IX. Il paroît aussi par là que la somme pyra-

midale des OC est donnée, ou, ce qui est la même chose, la somme triangulaire des espaces VCOP, comme on verra dans l'avertissement suivant, puisque le double en est donné, savoir, GO carré en OC. Il faut dire le même de la somme pyramidale des OS, ou de la somme triangulaire des espaces MOS, et de même pour la somme pyramidale des OD (fig. 30). Et partant (par la fin du Traité des Sommes simples, triangulaires, etc.), la somme pyramidale, tant des droites OR entre P et M, que des droites OI entre P et F, sera donnée, puisque les espaces MVP, TFG, sont donnés; et qu'ainsi la somme triangulaire des espaces FCO sera donnée. Mais la somme triangulaire des espaces FDO est aussi donnée (puisque ce n'est que la somme pyramidale des droites OD). Donc, en ajoutant les deux ensemble, la somme triangulaire des espaces FIO sera donnée, c'est-à-dire, la somme pyramidale des droites OI. On le démontrera de même de celle des droites OR.

#### AVERTISSEMENT.

On a dit, en un mot, que la somme pyramidale des droites OC est la même chose que la somme triangulaire des espaces VCOP: et on a dit aussi, dans le commencement, que la somme triangulaire des mêmes OC est la même chose que la simple somme des espaces VCOP; parce que l'un et l'autre est visible, et assez expliqué par la Lettre à M. de Carcavi. Car la somme triangulaire des OC, à commencer par G, n'est autre chose que la simple somme de ces lignes, c'est-à-dire, l'espace GTVP, plus la simple somme de ces mêmes lignes, excepté la première GT, c'est-à-dire, l'espace YCVP; et ainsi toujours. De sorte que la somme triangulaire entière est proprement la somme de tous les espaces VCOP.

Et de même la somme pyramidale des mêmes CO n'est autre chose que la somme des sommes triangulaires des mêmes lignes; c'est-à-dire, premièrement, la somme triangulaire de toutes les lignes CO, laquelle, par ce qui vient d'être dit, est la même chose que la simple somme de tous les espaces VCOP: secondement, la somme triangulaire de toutes les lignes OC, excepté la première TG, laquelle n'est autre chose que la somme de tous les espaces VCOP, excepté le premier VTGP: troisièmement, la somme triangulaire des mêmes droites OC, excepté les deux premières TG, YC, ce qui est encore la même chose que la somme des espaces VCOP, excepté les deux premiers VTGP, VGYP; et ainsi toujours. Or, cette manière de prendre les espaces VCOP, en les prenant premièrement tous; et ensuite tous, excepté le premier; et puis tous, excepté les deux premiers, etc.: c'est ce qu'on appelle en prendre la somme triangulaire; et ainsi la somme pyramidale des OC n'est autre chose que la somme triangulaire des espaces VCOP.



Et de même la somme triangulaire des espaces MRO est la même chose que la somme pyramidale des droites RO, et la somme triangulaire des espaces FIO est la même chose que la somme pyramidale des droites IO.

Toutes ces choses viennent de ce que les droites OI sont des ordonnées, c'est-à-dire qu'elles sont également distantes, et partent des divisions égales et indéfinies du diamètre; ce qui fait que la simple somme des ordonnées est la même chose que l'espace compris entre les extrèmes. Mais cela ne seroit pas véritable des sinus, parce que les distances d'entre les voisins ne sont pas égales entre elles, et qu'ainsi la simple somme des sinus n'est pas égale à l'espace compris entre les extrêmes; à quoi il ne faut pas se méprendre.

#### TRAITÉ GÉNÉRAL

#### DE LA ROULETTE,

Ou Problèmes touchant la Roulette, proposés publiquement et résolus par A. Dettonville.

#### A VERTISSEMENT.

On suppose ici qu'on sache la définition de la roulette, et qu'on soit averti des écrits qui ont été envoyés sur ce sujet à tous les géomètres pour leur proposer les problèmes suivans.

problèmes proposés au mois de juin 1658.

Étant donnée (fig. 22) une portion quelconque de la roulette COS, retranchée par une ordonnée quelconque OS à l'axe CO: trouver la dimension et le centre de gravité, tant du triligne COS, que de ses demi-solides formés par ce triligne, tourné premièrement autour de sa base OS, et ensuite autour de son axe CO, d'un demi-tour seulement: en supposant qu'on connoisse la raison de la base de la roulette AF à son axe FC, c'est-à-dire, de la circonférence au diamètre?

PROBLÈMES PROPOSÉS AU MOIS D'OCTOBRE 1658.

Trouver la dimension et le centre de gravité des surfaces de ces deux demi-solides?

Résolution des Problèmes touchant la dimension et le centre de gravité du triligne et de ses demisolides.

Il a été démontré à la fin de la Lettre à M. de Carcavi, que pour résoudre tous ces problèmes, il suffit de connoître la dimension et le centre de gravité, tant du triligne COS, que de ses deux doubles onglets, sur l'axe et sur la base. Et il a été démontré dans le Traité des Trilignes, que pour connoître la dimension, et le centre de gravité de ce triligne et de ses doubles onglets, il suffit de connoître ces six choses: savoir, en divisant l'axe CO en un nombre indéfini de par-

ties égales en Z, d'où soient menées les ordonnées ZY:

- 1°. La somme des ordonnées ZY;
- 2º. La somme de leurs carrés;
- 3º. La somme de leurs cubes;
- 4°. La somme triangulaire des mêmes lignes ZY;
- 5°. La somme triangulaire de leurs carrés;
- 6°. La somme pyramidale des mêmes lignes ZY.

Or, pour connoître toutes ces sommes, je me sers d'une seule propriété de la roulette, qui réduit la roulette à son seul cercle générateur: la voici:

Chaque ordonnée à l'axe de la demi-roulette est égale à l'ordonnée du demi-cercle générateur, plus à l'arc du même cercle, compris entre l'ordonnée et le sommet.

Soit CRF le demi-cercle générateur de la demiroulette CYAF, et que les ordonnées à la demiroulette ZY, coupent la demi-circonférence en M: je dis que chaque ordonnée ZY est égale à l'ordonnée ZM, plus à l'arc MC.

Cette propriété est trop facile pour s'arrêter à la démontrer. Or, il paroît par là qu'on trouve la roulette entière dans son seul cercle générateur; puisqu'en considérant toujours chaque arc C Met son ordonnée MZ, comme une seule ligne mixte ZMC, on trouvera toutes les ordonnées ZY de la demi-roulette dans toutes les lignes mixtes ZMC.

Donc tous les problèmes proposés touchant la

roulette, qui viennent d'être réduits à la connoissance des six sommes des ordonnées à l'axe, se réduiront maintenant à la connoissance des six mêmes sommes des lignes mixtes ZMC: et ainsi tous ces problèmes de la roulette se réduiront aux problèmes suivans, où l'on ne parlera point de roulette, et où l'on ne considérera qu'un seul demi-cercle.

Étant donnés (fig. 23) un demi-cercle CRF, et la portion quelconque CO de son diamètre, laquelle soit divisée en un nombre indéfini de parties égales aux points Z, d'où soient menées les ordonnées ZM, chacune desquelles, avec son arc MC, soit considérée comme une seule et même ligne mixte ZMC; trouver:

- 1°. La somme des lignes mixtes ZMC;
- 2°. La somme des carrés de ces lignes mixtes ZMC;
  - 3°. La somme des cubes de ces lignes mixtes ZMC;
  - 4º. La somme triangulaire des lignes mixtes ZMC;
- 5°. La somme triangulaire des carrés de ces mêmes lignes ZMC;
  - 6°. La somme pyramidale des lignes mixtes ZMC.

Or, tous ces problèmes vont être facilement résolus par le moyen des traités précédens, en cette sorte.

#### 1. Pour connoître la somme des lignes mixtes ZMC.

Il faut connoître la somme de leurs parties: savoir, la somme des ordonnées ZM, plus la somme des arcs CM. Or, la somme des ordonnées est connue, puisque l'espace COR est connu: et la somme des arcs CM est donnée par le Traité des Arcs de cercle. Donc la somme des lignes mixtes ZMC est donnée.

## 2. Pour connoître la somme des carrés des lignes mixtes ZMC.

Il faut connoître la somme de leurs parties: savoir, la somme des carrés ZM ( qui est donnée, puisque l'espace CRO est donné; et aussi son solide autour de CO, par Archimède): plus la somme des carrés des arcs CM ( qui est donnée par le Traité des Arcs de cercle): plus deux fois la somme des rectangles CM en MZ, compris de chaque arc et de son ordonnée ( qui est donnée par le Traité des Arcs de cercle). Donc puisque toutes les parties sont données, le tout sera donné; c'est-à-dire, la somme des carrés des lignes mixtes-ZMC.

## 3. Pour connoître la somme des cubes des lignes mixtes ZMC.

Il faut connoître la somme de leurs parties: savoir, la somme des ZM cubes, (qui est donnée par le Traité des Solides circulaires): plus la somme des CM cube (qui est donnée par le Traité des Arcs): plus trois fois la somme des ZM carré en MC (qui est donnée par le Traité des Arcs): plus trois fois la somme des ZM en MC carré (qui est donnée par le même Traité

TRAITÉ GÉNÉRAL

366

des Arcs). Donc les parties étant données, le tout est donné.

4. Pour connoître la somme triangulaire des lignes mixtes ZMC.

Il faut connoître la somme triangulaire des parties: savoir, la somme triangulaire des ZM (qui est donnée par le Traité des Solides circulaires): plus la somme triangulaire des arcs CM (qui est donnée par le Traité des Arcs de cercle). Donc les parties étant données, etc.

5. Pour connoître la somme triangulaire des carrés des lignes mixtes ZMC.

Il faut connoître la somme triangulaire des parties: savoir, la somme triangulaire des ZM carré (qui est donnée par le Traité des Solides circu-laires): plus la somme triangulaire des CM carré (qui est donnée par le Traité des Arcs de cercle): plus deux fois la somme triangulaire des rectangles ZM en MC (qui est donnée par le Traité des Arcs, etc.). Donc, etc.

6. Pour connoître la somme pyramidale des lignes mixtes ZMC.

Il faut connoître la somme pyramidale des parties: savoir, la somme pyramidale des ordonnées ZM (qui est donnée par le Traité des Solides circulaires): plus la somme pyramidale des arcs CM (qui est donnée par le Traité des Arcs de cercle). Donc, etc.



Et par conséquent on connoît toutes les choses proposées à trouver par les premiers problèmes, touchant la dimension et le centre de gravité de la demi-roulette et de ses portions, et de leurs demi-solides.

Je viens maintenant aux derniers, pour lesquels j'ai besoin de ces deux lemmes.

#### LEMME PREMIER.

Soit CDF un demi-cercle (fig. 26) dont FC soit le diamètre: soit FCEZ un autre demi-cercle, dont CF prolongée et doublée soit le diamètre: je dis que quelque droite qu'on mène du point F, comme FDN, coupant les deux circonférences en D, N, d'où on mène la droite DC au point C, et les droites NK, NM, perpendiculaires, l'une à FC, l'autre au rayon FE, qui est perpendiculaire à CZ: il arrivera toujours que NM sera égale à FK; ce qui est visible: et que NK sera égale à CD; ce qui se voit par la similitude des triangles rectangles FKN, FDC, ayant les côtés FC, FN égaux entre eux.

Je dis enfin que l'arc CN sera égal à l'arc CD.

Car ces arcs sont entre eux en raison composée de la raison des rayons FC, GC (G étant le centre du demi-cercle CDF), et de la raison des angles NFC, DGC. Or un de ces angles est double de l'autre, et réciproquement un des rayons est double de l'autre; et ainsi la raison composée de ces deux raisons, dont l'une est double et l'autre sous-double, est la raison d'égalité.

#### LEMME II.

Soit CDF un demi-cercle (fig. 25) dont FC soit le diamètre : soit FCEZ un autre demi-cercle, dont CF prolongée et doublée soit le diamètre: soit CHK une parabole dont CF soit l'axe, C le sommet, et dont le côté droit soit égal à CF, et partant à la base FK: soit donnée une portion quelconque CO du diamètre, et soit OR perpendiculaire au diamètre. Soient accommodées à l'arc CR un nombre indéfini de droites CD, dont la première soit 1, la seconde 2, et ainsi toujours selon l'ordre des nombres naturels, toutes terminées au point C, et coupant la circonférence aux points D, d'où soient menées les droites DG perpendiculaires à CF, coupant la parabole en H. soient aussi menées les droites DF, du point F par tous les points D, coupant l'arc CE en N, d'où soient menées NMV, parallèles à CF, recoupant en V la circonférence, et en M le rayon FE perpendiculaire à FC:

Je dis que toutes les droites FM seront égales à toutes les droites CD, chacune à la sienne; et qu'ainsi la plus grande FM sera coupée en un nombre indéfini de parties égales aux points M. Cela est visible par le lemme précédent.

Je dis de même que toutes les MN ou MV, seront égales à toutes les FD, chacune à la sienne. Ce qui est aussi visible par le lemme précédent. Je dis de même que les droites FL seront égales aux droites CD, chacune à la sienne, et qu'ainsi la plus grande FL sera coupée en un nombre indéfini de parties égales aux points L.

Car par la nature du cercle chaque CD carré est égal à chaque rectangle FC en CG', c'est-à-dire, par la nature de la parabole à chaque GH carré; et partant chaque CD est égal à chaque GH ou à chaque FL.

Je dis aussi que tous les rectangles compris de CF et de chaque GD, sont égaux à tous les rectangles FM en MV, chacun au sien.

Car FC en GD est égal à CD en DF, c'està-dire, par ce qui vient d'être démontré, à FM en MV.

#### AVERTISSEMENT.

Je suppose qu'on sache que les mêmes choses étant posées que dans le lemme précédent, si le cercle CDF est le générateur de la demi-roulette CBAF, et qu'on prolonge les droites DG jusqu'à ce qu'elles coupent la roulette au point B: il arrivera que toutes les portions BB de la courbe seront égales entre elles; parce que chaque portion de la courbe CB sera double de chaque droite CD.

C'est cette propriété dont j'ai dit dans l'Histoire de la Roulette, que M. Wren l'a produite le premier: je ne m'arrête pas à la démontrer ici, parce que plusieurs personnes l'ont déjà fait; car depuis M. Wren, M. de Roberval en a

24

produit une démonstration et M. de Fermat ensuite, et depuis encore M. Auzoult: et j'ai moi-même démontré la même chose dans un Traité à part (\*), où j'ai fait voir que cette propriété dépend immédiatement de celle-ci; savoir, que si la demi-circonférence d'un cercle est divisée en un nombre indéfini d'arcs égaux, et que de l'extrémité du diamètre on mène des droites à chaque point de division, la somme de ces droites sera égale au carré du diamètre.

Et cette proposition n'est encore que la même chose que celle-ci: la somme des sinus d'un quart de cercle, est égale au carré du rayon (ce qui est démontré dans le Traité des Sinus, proposition I); de sorte que ces trois propositions ne sont presque qu'une même chose.

Résolution des derniers problèmes touchant la dimension et le centre de gravité des surfaces des demi-solides de la roulette.

Il a été démontré à la fin de la lettre à M. de Carcavi, que, pour résoudre ces problèmes, il suffit de connoître la dimension et le centre de gravité des surfaces courbes, des deux doubles onglets de l'axe et de la base. Et il a été démontré dans le Traité des Trilignes, que pour connoître ces choses, il suffit de connoître les cinq suivantes; savoir, en divisant (fig. 24) la

<sup>(\*)</sup> Nous n'avons pas ce Traité; heureusement il peut être suppléé par celui des Sinus du quart de cercle.

ligne courbe CS de la portion donnée de la demi-roulette, en un nombre indéfini de parties égales aux points B, d'où soient menés les sinus sur l'axe BG:

- 1º. La somme des sinus BG;
- 2º. La somme des distances GF;
- 3º. La somme des GF carré;
- 4º. La somme des rectangles BG en GF;
- 5°. La somme des BG carré.

Or, pour connoître toutes ces sommes, je me sers de deux propriétés de la roulette. L'une est celle, dont j'ai parlé, qui reduit la roulette au cercle; savoir, que chaque BG (coupant le cercle générateur en D) est égale à la ligne mixte CDG, en considérant la droite GD et l'arc DC, comme une seule ligne mixte GDC. L'autre, qu'en menant les droites CD, chaque portion de la roulette CB sera égale à deux fois la droite CD.

D'où il paroît que puisque la première portion CB de la roulette est 1, que la seconde CB est 2, et ainsi toujours selon l'ordre des nombres naturels: il arrivera aussi que la première CD sera 1, la seconde CD, 2; et ainsi toujours selon la même suite des nombres naturels.

Donc tous les problèmes des surfaces des demi-solides de la roulette qui viennent d'être réduits à la connoissance des droites BG et GF, se réduiront aux problèmes suivants, où l'on ne parlera plus de roulette, et où l'on ne considérera qu'un seul demi-cercle.

Étant donné (fig. 24) un demi-cercle CDF et la portion quelconque CO de son demi-diamètre, et l'ordonnée OR; et un nombre indéfini de droites CD dont la première soit t, la seconde 2, etc. selon l'ordre des nombres naturels, étant accommodées à l'arc CR, et toutes terminées au point C, et coupant l'arc aux points D, d'où soient menées DG perpendiculaires à l'axe; chacune desquelles DG avec son arc DC soit considérée comme une seule et même ligne mixte : il faut trouver :

- 1°. La somme des droites FG;
- 2º. La somme des FG carré;
- 3º. La somme des lignes mixtes GDC;
- 4°. La somme des carrés de ces lignes mixtes GDC;
- 5°. La somme des rectangles compris de chaque ligne mixte GDC et de FG.

Or, tous ces problèmes vont être résolus en reprenant toute la construction du second lemme, en cette sorte:

#### 1. Pour connoître la somme des lignes FG.

Il suffit de connoître la somme des lignes LH qui leur sont égales : or , la somme des droites LH est connue, puisque l'entière FL étant divisée en un nombre indéfini de parties égales , la somme des HL est la même chose que l'espace parabolique FCHL, compris entre FC et la dernière HL, lequel espace est connu par Archimède.

#### 2. Pour connoitre la somme des FG carré.

Il suffit de connoître la somme des LII carré, laquelle est connue, puisqu'on connoît par Archimède, tant l'espace FCHL, que son centre de gravité, et partant son solide autour de FL; ce qui donne la somme des carrés LH, et par conséquent des carrés FG.

### 3. Pour connoitre la somme des lignes mixtes GDC.

Il faut en connoître les parties, savoir la somme des droites GD et la somme des arcs DC.

Or, la somme des droites DG sera connue, si en les multipliant chacune par la droite connue FC, on peut connoître la somme des rectangles FC en DG, ou la somme des rectangles CD en DF, ou la somme des rectangles FM en MV. Mais puisque l'entière FM est divisée en un nombre indéfini de parties égales aux points M, d'où sont menées les ordonnées MV: il est évident que la somme des rectangles FM en MV est donnée par le Traité des Solides circulaires; et par conséquent aussi la somme des rectangles FC en DG, et partant aussi la somme des DG.

Et quant à la somme des arcs DC, elle est la même que la somme des arcs CN. Car puisque FM est divisée en un nombre indéfini de parties égales, d'où sont menées les ordonnées MN, il s'ensuit, par le Traité des Arcs, que la somme

des arcs EN est donnée; et partant aussi la somme des arcs CN, qui sont les restes du quart de 90 degrés. Et par conséquent aussi la somme des arcs CD qui leur sont égaux.

## 4. Pour connoître la somme des carrés des lignes mixtes GDC.

Il faut connoître la somme de leurs parties, savoir, la somme des GD carré, plus la somme des arcs DC carré, plus deux fois la somme des rectangles GD en DC, compris de chaque GD et de son arc DC.

Or, la somme des GD carré est connue, puisqu'elle est égale à la somme des rectangles FGC, ou à la somme des LH en HI, lesquels sont donnés, puisque leur somme doublée est égale à la somme des entières LI carré, qui est donnée, moins la somme des LH carré, qui est aussi donnée, comme il a été dit, moins encore la somme des HI carré, qui est aussi donnée HI carré, qui est aussi donnée, puisque ce sont les restes de l'entière LI, qui est donnée, par les propriétés des sommes simples, sommes triangulaires, etc.

Et quant à la somme des arcs CD carré, ou des arcs CN carré, elle est visiblement donnée, par le Traité des Sommes simples, etc., puisque ce sont les arcs restants du quart de cercle, et que la somme des carrés de leurs compléments EN est donnée par le Traité des Arcs.

Enfin la somme des rectangles de chaque G D et de son arc DC sera connue, si en multipliant le tout par la droite connue CF, il arrive qu'on connoisse la somme des CF en GD en l'arc DC, ou des FM en MN en l'arc NC.

Or, la somme de ces derniers est connue, puisque (chaque arc NC étant égal à CE moins EN) cette somme des FM en MN en NC n'est autre chose que la somme des FM en MN multipliée par l'arc EC (qui est donnée, puisqu'on connoît, tant l'arc EC, que la somme des FM en MN), moins la somme des FM en MN en NE, ou la somme triangulaire des rectangles MN en NE, qui est aussi donnée par le Traité des Arcs de cercle.

5. Pour connoître la somme des rectangles compris de chaque ligne mixte CDG et de GF.

Il faut connoître la somme de leurs parties, savoir, la somme des rectangles FG en GD, plus la somme des rectangles FG en arc DC.

Or, on connoîtra la somme des FG en GD, si on connoît la somme des CG en GD (puisque ce sont les restes de la somme des CF en GD qui est connue, puisqu'on connoît, tant la droite CF, que la somme des droites DG); et l'on connoîtra la somme des CG en GD, si en les multipliant par le carré connu de CF, on peut connoître la somme des CF carré en CG en GD, ou des CF en CG en CF en GD; ou des droites CD carré en CD en DF, ou des droites CD cube en DF, ou des FM cube en MV, laquelle est connue par le Traité des Solides circulaires.

376 TRAITÉ GÉNÉRAL DE LA ROULETTE.

Et quant à la somme des rectangles FG en arc DC, on démontrera de même qu'elle est connue, si on peut connoître la somme des GC en arc CD; et on connoîtra la somme des GC en arc CD, si en multipliant le tout par la droite connue CF, on peut connoître la somme des CF en CG en arc DC, ou la somme des droites CD carré en arc DC, ou la somme des FM carré en arc NC, c'est-à-dire (puisque la première FM est 1, la seconde, 2, et ainsi toujours) la somme pyramidale des arcs CN; laquelle somme pyramidale des arcs CN est donnée, par le Traité des Sommes simples, triangulaires, etc., puisque la somme pyramidale des arcs restants EN est donnée par le Traité des Arcs de cercle.

Donc on connoît toutes les choses cherchées touchant la dimension et le centre de gravité, des surfaces des demi-solides de la demi-roulette et de ses portions. Mais la dimension et le centre de gravité des demi-solides sont déjà donnés; et par conséquent tous les problèmes touchant la roulette sont entièrement résolus.

Il sera sur cela facile à tout le monde de trouver les calculs de tous les cas, par le moyen de ces méthodes.

## DIMENSION DES LIGNES COURBES

DE TOUTES LES ROULETTES.

# LETTRE DE M. DETTONVILLE A · M. HUGUENS DE ZULICHEM.

Monsieur,

Comme j'ai su que M. de Carcavi devoit vous envoyer mes solutions des problèmes que j'avois proposés touchant la roulette, je l'ai prié d'y joindre la dimension des courbes de toutes sortes de roulettes, que je lui ai données pour vous l'adresser, parce qu'il m'a dit que vous avez témoigné d'avoir quelque envie de la voir. Je voudrois, monsieur, que ce pût vous être une marque de l'estime que j'ai toujours faite de votre mérite. Je croyois qu'on ne pouvoit rien y ajouter: mais vous l'avez encore augmentée par cette horloge incomparable, et par ces merveilleuses dimensions des surfaces courbes des conoïdes que vous venez de produire, et qui sont un sujet d'admiration à tous nos géomètres.

Pour moi je vous avoue que j'en ai été ravi, par la part toute particulière que je prends à ce qui peut agrandir votre réputation, et par la passion avec laquelle je suis, etc.

#### DIMENSION

DES LIGNES COURBES DE TOUTES LES ROULETTES.

JE n'ai qu'une seule méthode pour la dimension des lignes de toutes sortes de roulettes, en sorte que, soit qu'elles soient simples, allongées ou accourcies, ma construction est toujours pareille, en cette manière:

Soit (fg. 43) une roulette de quelque espèce que ce soit, dont AF soit la base; FC l'axe; et CMF la circonférence du cercle générateur, laquelle ait telle raison qu'on voudra à la base FA: et ayant divisé cette circonférence en un nombre indéfini d'arcs égaux aux points M, je mène de tous les points de division des droites MB parallèles à la base, qui coupent la courbe de la roulette, chacune en un point B; et je joins tous les points voisins BB.

Je suppose que les divisions de la circonférence soient en si grand nombre que la somme de ces droites BB (lesquelles sont les sous-tendantes de la roulette) ne diffèrent de la courbe DE TOUTES LES ROULETTES. 379 de la roulette, que d'une ligne moindre qu'aucune donnée.

J'ai aussi besoin qu'on sache (et je le démontrerai en peu de mots) que si on fait : comme la circonférence du cercle générateur, à la base de la roulette, ainsi le rayon FG, à la portion GH de l'axe prise depuis le centre; et que de l'extrémité H de cette portion on mène toutes les droites HM: il arrivera que toutes ces droites seront entre elles comme les sous-tendantes BB de la roulette, et qu'elles les représentent; et c'est pourquoi je les appelle les représentantes.

Cela sera visible, si on entend que le cercle générateur soit placé à tous les points B, lequel coupe chaque parallèle BM, voisine au point O, en sorte qu'on n'en considère que les arcs BO, lesquels seront égaux, tant entre eux, qu'aux arcs MM, et les portions BO des parallèles seront égales entre elles. Et ainsi chaque arc BO sera à la portion OB de la parallèle, comme la circonférence FMC à la base AF, ou comme GM à GH. Et il arrivera ainsi que chacun des petits triangles BOB sera semblable à chacun des triangles MGH: chacun des angles HGM étant égal à chacun des angles BOB ou BMC, faits de chaque parallèle et de la circonférence. Et partant BB sera à chaque arc BO, comme chaque HM à MG. Et toutes les BB ensemble, c'est-à-dire, la courbe, sera à tous les arcs égaux ensemble OB ou MM, c'est-à-dire, à la circonférence CMF. comme la somme des HM, à la somme des GM,

ou au rayon multiplié par la circonférence CMF. Donc en multipliant les deux premiers termes par le rayon, la courbe multipliée par le rayon, est à la circonférence CMF multipliée par le rayon, comme la somme des représentantes HM, au rayon multiplié par la circonférence CMF; mais les deux conséquents sont égaux : donc la courbe multipliée par le rayon est égale à la somme des représentantes HM (multipliées chacune par les petits arcs MM); mais le rayon est donné: donc si la somme des HM est donnée, la courbe le sera aussi.

Donc toute la difficulté de la dimension des roulettes est réduite à ce problème.

La circonférence d'un cercle donné, étant divisée en un nombre indéfini d'arcs égaux, et ayant mené des droites d'un point quelconque donné dans le plan du cercle à tous les points de division; trouver la somme de ces droites.

Ce problème est aisé à résoudre, quand le point donné est dans la circonférence (comme il arrive quand la roulette est simple; c'est-à-dire, quand la base AF est égale à la circonférence CMF); car alors la somme de ces droites est égale au carré du diamètre, parce que c'est la mème chose que la somme des sinus droits du quart d'un autre cercle, dont le rayon sera double.

Et si on résout ce problème quand le point donné est au dehors, il sera résolu en même temps quand le point est au dedans.

Car s'il y a deux cercles concentriques, dont les circonférences soient divisées chacune en un nombre indéfini d'arcs égaux , la somme des droites menées d'un point quelconque de la grande circonférence à tous les points de division de la petite, sera la même que la somme des droites menées d'un point quelconque, pris dans la petite circonférence, à tous les points de division de la grande; et chacune des droites d'une multitude sera égale à chacune des droites de l'autre multitude, parce qu'elles sont les bases de triangles égaux et semblables. Et ainsi la somme des unes sera égale à la somme des autres, pourvu qu'elles soient multipliées par les mêmes arcs. Mais si on entend qu'elles soient multipliées chacune par les arcs auxquels elles se terminent, alors la somme de celles qui sont menées aux divisions de la grande circonférence, sera la somme des autres, comme la grande circonférence est à l'autre, ou comme le grandrayon au petit. Et ainsi si la somme des unes est donnée, la somme des autres le sera aussi, les deux cercles étant données. Or, j'ai ce théorème général.

La circonférence d'un cercle donné étant divisée en un nombre indéfini d'arcs égaux, et un point quelconque étant pris où l'on voudra, soit en la circonférence, soit dedans, soit dehors, soit sur le plan, soit hors du plan, d'où soient menées des droites à tous les points de division : je dis que la somme de ces droites sera égale à la surface d'un cylindre oblique donné.

Et je le démontre en cette sorte dans le cas où le point est pris hors du cercle, qui est le seul dont j'ai besoin ici, et duquel s'ensuivent tous les autres.

#### LEMME.

Soit le cercle donné ALB (fig. 44) dont la circonférence soit divisée en un nombre indéfini d'arcs égaux en L; soit le point H hors du plan, et élevé perpendiculairement sur un des points A, c'est-àdire, que la droite AH soit perpendiculaire au plan du cercle; et soient menées toutes les HL: je dis que la somme des droites HL multipliées chacune par chaque petit arc LL, est égale au quart de la surface du cylindre oblique, qui aura pour base le cercle AMC, dont le rayon sera AB, et pour axe la droite HB, menée à l'autre extrémité du diamètre AB.

Car soient les côtés du cylindre oblique MN, qui coupent la base supérieure en N; et soient MO les touchantes de la base inférieure, sur lesquelles soient menées les perpendiculaires NO. Il est visible que le quart de la surface oblique I V T C est composée des parallélogrammes compris des arcs M M et des côtés MN, ou des rectangles compris des mêmes arcs M M et des perpendiculaires NO: mais les arcs M M sont égaux, tant entre eux, qu'aux arcs L L. Donc si la somme des perpendiculaires NO est égale à

la somme des droites HL, ce qui est proposé sera évident.

Or, chaque NO est égal à chaque HL, comme il est visible par l'égalité et la similitude des triangles HBL, NMO.

Car l'axe HB est égal et parallèle au côté NM, et les droites BL, MO sont parallèles, étant perpendiculaires l'une à MB, l'autre à AL, qui sont parallèles à cause de l'égalité des angles CBM, BAL.

#### PROPOSITION.

Soit maintenant (fig. 45) le point H, donné dans le plan du cercle ALB et hors le cercle, et soient menées les HL aux points L des divisions égales : je dis que leur somme est égale à la surface d'un cylindre oblique.

Car menons le cercle dont BH est le diamètre, et prenons AV en sorte que BV carré soit égal à BA carré, plus deux fois le rectangle BAH; et menons le cercle dont BV soit le diamètre, et où il arrivera aussi que quelque droite qu'on mène du point B, comme BL1Z le carré de BI sera égal à BL carré, plus deux fois le rectangle BLZ.

Soit aussi élevée VO perpendiculaire au plan du cercle, et soit prise BO égale à BH, et soient menées toutes les droites OI (aux points où les droites BL coupent la circonférence CIV): je dis que chaque droite OI est égale à chaque droite HL. Car HB carré est égal à HL carré, plus LB carré, plus deux fois le rectangle HLY (en prolongeant HL jusqu'au cercle BZH), ou à HL carré, plus LB carré, plus deux fois le rectangle BLZ, ou à HL carré, plus BI carré: mais aussi OB carré (qui est le même que HB carré) est égal à OI carré, plus BI carré. Donc OI carré, plus IB carré, est égal à HL carré, plus IB carré est égal à HL carré; et partant OI à HL.

Donc la somme des OI est la même que la somme des HL, si on les multiplie chacune par les mèmes petits arcs; mais la somme des OI (multipliées par les petits arcs II, lesquels sont égaux entre eux, puisque les arcs LL le sont par l'hypothèse) est égale au quart de la surface d'un cylindre oblique, par le lemme, puisque VO est perpendiculaire au plan du cercle BIV.

Donc la somme des HL multipliées par les mêmes arcs II, est égale au quart de la même surface. Donc la somme des HL multipliées par les petits arcs LL, est aussi égale à une surface d'un cylindre oblique proportionnée à l'autre. Ce qu'il falloit démontrer.

On démontrera la même chose, si le point donné X est pris hors du plan, et élevé perpendiculairement sur le point H.

Car en prenant dans la perpendiculaire VO le point K, en sorte que KO carré, plus deux fois le rectangle KOV, soit égal à HX carré: il est visible que toutes les XL seront égales à toutes les KI, chacune à la sienne, puisque chaque XL carré, ou XH carré, plus HL carré, sera égal à chaque KI carré, ou OI carré (qui est égal à HL carré), plus KO carré, plus deux fois KOV, qui sont pris égaux à XH carré.

Donc la somme des XL est égale à la somme des KI, laquelle est égale à la surface d'un cylindre oblique par le même lemme.

#### CONCLUSION.

De toutes lesquelles choses il s'ensuit que la somme (fig. 43) des représentantes HM, étant égale à la surface d'un cylindre oblique, elle sera par conséquent égale au rectangle qui a pour hauteur l'axe du cylindre oblique, et pour base la courbe de l'ellipse engendrée dans la surface du cylindre oblique par le plan perpendiculaire à l'axe. Or, la même somme des représentantes est déjà montrée égale à la courbe de la roulette multipliée par le rayon de son cercle générateur. Donc la courbe de la roulette multipliée par le rayon est égale à la courbe d'une ellipse multipliée par l'axe d'un cylindre oblique donné. Donc comme l'axe du cylindre donné est au rayon donné, ainsi la courbe de la roulette est à la courbe d'une ellipse. Ce qu'il falloit démontrer.

En suivant cette méthode, on trouvera le deul des deux axes de l'ellipse, dont la courbe mpare à celle d'une roulette donnée. Le

voici tel que je le fis envoyer à beaucoup de personnes au commencement de septembre 1658, en Angleterre, à Liége et ailleurs, et entre autres à M. de Roberval, à M. de Sluze, et quelque temps après à M. de Fermat.

Soit fait : comme la circonférence du cercle générateur, à cette même circonférence plus la base de la roulette, ainsi le diamètre du cercle à une autre droite; cette droite soit le grand demi-axe d'une ellipse. Soit fait : comme la circonférence plus la base, à la différence entre la circonférence et la base, ainsi le grand demi-axe, à l'autre demi-axe. La moitié de la courbe de l'ellipse, qui aura ces deux demi-axes, sera égale à la courbe de la roulette entière, et les parties aux parties.

On conclura aussi de tout ce qui a été démontré, que deux roulettes, l'une allongée, l'autre accourcie, ont leurs lignes courbes égales entre elles, s'il arrive de part et d'autre que la base de l'une soit égale à la circonférence du cercle générateur de l'autre.

Il me seroit aisé de réduire cette méthode à la manière des anciens, et de donner une démonstration pareille à celle que j'ai faite de l'égalité des lignes spirale et parabolique. Mais parce que cela seroit un peu plus long et inutile, je la laisse, quoique je l'aie toute prête; je me contente d'en avoir donné cet exemple de la spirale et de la parabole.

On voit aussi, par toutes ces choses, que plus la base de la roulette approche d'être égale à la circonférence du cercle générateur, plus le petit axe de l'ellipse qui lui est égale, devient petit à l'égard du grand axe : et que quand la base est égale à la circonférence, c'est-à-dire, quand la roulette est simple, le petit axe de l'ellipse est entièrement anéanti; et qu'alors la ligne courbe de l'ellipse, laquelle est toute aplatie, est la même chose qu'une ligne droite, savoir, son grand axe : et de là vient qu'en ce cas la courbe de la roulette est aussi égale à une ligne droite. Ce fut pour cela que je sis mander à ceux à qui j'envoyai ce calcul, que les courbes des roulettes étoient toujours, par leur nature, égales à des ellipses; et que cette admirable égalité de la courbe de la roulette simple à une droite que M. Wren a trouvée, n'étoit, pour ainsi dire, qu'une égalité par accident, qui vient de ce qu'en ce cas l'ellipse se trouve réduite à une droite. A quoi M. de Sluze ajouta cette belle remarque dans sa réponse du mois de septembre dernier, qu'on devoit encore admirer sur cela l'ordre de la nature, qui ne permet point qu'on trouve une droite égale à une courbe, qu'après qu'on a déjà supposé l'égalité d'une droite à une courbe. Et qu'ainsi dans la roulette simple, où l'on suppose que la base est égale à la circonférence du générateur, il arrive que la courbe de la roulette est égale à une droite.

# DE L'ESCALIER, DES TRIANGLES CYLINDRIQUES,

ET DE LA SPIRALE AUTOUR D'UN CÔNE.

# LETTRE

DE M. DETTONVILLE A M. DE SLUZE,

CHANOINE DE LA CATHÉDRALE DE LIÉGE.

# Monsieur,

Je n'ai pas voulu qu'on vous envoyât mes problèmes de la roulette, sans que vous en requissiez en même temps d'autres que je vous ai promis depuis un si long temps, touchant la dimension et le centre de gravité de l'escalier et des triangles cylindriques. J'y ai joint aussi la résolution que j'ai faite d'un problème, où il s'agit de la dimension d'un solide formé par une spirale autour d'un cône. C'est une solution que j'aime, parce que j'y suis arrivé par le moyen de vos lignes en perle, et que tout ce qui vous regarde m'est cher. Cela me la rend plus considérable que sa difficulté, laquelle je ne puis désavouer, puisqu'elle avoit paru si grande à M. de Roberval: car il dit qu'il avoit

résolu ce problème depuis long-temps; mais qu'il n'a jamais rien voulu en communiquer à qui que ce soit, voulant le réserver pour s'en servir en cas de nécessité, de même qu'il en tient encore secrets d'autres fort beaux pour le même dessein. Sur quoi je suis obligé de reconnoître la sincérité de sa manière d'agir en ces rencontres: car aussitôt qu'il sut que je l'avois résolu, il déclara qu'il n'y prétendoit plus, et qu'il n'en feroit jamais rien paroître; par cette raison que n'en ayant jamais produit la solution, il devoit la quitter à celui qui l'avoit produite le premier. Je voudrois bien que tout le monde en usât de cette sorte, et qu'on ne vît point entre les géomètres cette humeur toute contraire de vouloir s'attribuer ce que d'autres ont déjà produit, et qu'on ne trouve qu'après eux. Pour vous, monsieur, vous en êtes bien éloigné, puisque vous ne voulez pas même avoir l'honneur de vos propres inventions : car je crois que pour faire savoir que vous avez trouvé, , par exemple, cette parabole, qui est le lieu qui donne les dimensions des surfaces des solides de la roulette autour de la base, il faudroit que ce fût moi qui le disse, aussi-bien que les merveilles de votre nouvelle analyse, et tant d'autres choses que vous m'avez fait l'honneur de me communiquer avec cette bonté que vous avez pour moi, qui m'engage d'être toute ma vie, etc.

#### POUR LA DIMENSION

ET LE CENTRE DE GRAVITÉ DE L'ESCALIER.

## DÉFINITION.

Soit (fig. 27 et 46) l'arc de cercle quelconque C'Q divisé en un nombre indéfini d'arcs égaux aux points D, d'où soient menés les rayons DA, et soit entendu le premier secteur ASC, élevé au-dessus du plan du secteur entier AQC, et parallèlement à ce même plan; en sorte que chaque point du secteur ASC élevé réponde perpendiculairement au même secteur ASC dans le plan du cercle; c'est-à-dire, que le point A élevé soit dans la perpendiculaire au plan du cercle, mené du centre A; et de même le point C au-dessus du point C, etc. Et soit la distance d'entre le plan du cercle et le secteur ASC élevé, égale à un des petits arcs DD.

Soit le second secteur ARC élevé de même parallèlement au plan de la base; et distant de ce même plan de deux petits arcs DD. Et soit le troisième secteur élevé de même de la distance de trois petits arcs. Et ainsi toujours.

Le solide, composé de ces secteurs, s'appellera escalier: et le rayon AQ s'appellera le commencement ou le premier degré; et AC sera le dernier degré de l'escalier; et le secteur AQC en sera la base.

#### PROPOSITION PREMIÈRE.

Trouver la dimension d'un escalier donné, en supposant toujours la quadrature du cercle quand il le faut.

L'escalier est égal au quart du carré de l'arc de sa base multiplié par le rayon.

Cela est visible, et démontré dans le Traité des Arcs, proposition III.

#### PROPOSITION II.

Trouver le centre de gravité d'un escalier donné.

Le centre de gravité de l'escalier est élevé audessus de la base du tiers de l'arc de la base.

Cela est visible de soi-même, et s'ensuit aussi du Traité des Arcs, proposition IV.

Et si de ce centre de gravité on abaisse une perpendiculaire sur la base, le point où elle tombera sera donné, puisque les distances, tant de la droite AB que de la droite AC (fig. 27 ou 32) sont données par les propositions v et vi des arcs.

Car la distance de la droite AC multipliant l'escalier, est égale à la somme des solides compris de chaque secteur ADC, et de son bras sur AC; laquelle somme est donnée par la proposition v des arcs.

Et sa distance de la droite AB multipliant

de même l'escalier, est égale à la somme des solides compris de chaque secteur ADC et de son propre bras sur AB; laquelle somme est donnée par la proposition vi.

Le calcul en est trop facile à faire, puisqu'on connoît l'escalier et les sommes de ces solides par les propositions v et vi. Et si on cherche, selon cette méthode, le centre de gravité de l'escalier, qui a pour base le quart de cercle, on trouvera qu'il est élevé au-dessus du plan de la base de la douzième partie de la circonférence: et que le point où tombe cette perpendiculaire sur la base, est distant du premier degré AB, d'une droite qui est au rayon, comme quatre fois le carré du rayon, à trois fois le carré de l'arc de 90 degrés: et distant du dernier degré AC, d'une doite qui est à sa distance de AB, comme l'arc de 90 moins le rayon, est au rayon.

## POUR LA DIMENSION

ET LE CENTRE DE GRAVITÉ DES TRIANGLES CYLINDRIQUES.

## DÉFINITION.

S1 trois points quelconques sont pris comme on voudra sur la surface d'un cylindre droit, et qu'on les joigne par des lignes planes (lesquelles seront nécessairement, ou des droites, ou des arcs de cercle, ou des portions d'ellipse): la portion de la surface cylindrique comprise de ces trois lignes, s'appellera triangle cylindrique.

Et si de deux points pris dans la circonférence de la base inférieure d'un cylindre droit, on mène les côtés du cylindre jusqu'à la base supérieure: la portion de la surface cylindrique, comprise entre ces deux côtés et les arcs des deux bases, s'appellera rectangle cylindrique.

#### AVERTISSEMENT.

Je ne m'arrête pas à démontrer qu'en supposant la quadrature du cercle, on connoît le centre de gravité, et la dimension d'un rectangle cylindrique donné.

Et je ne m'arrête pas aussi à démontrer qu'on aura la dimension et le centre de gravité d'un triangle cylindrique quelconque, si on connoît la dimension et le centre de gravité d'une sorte de triangle cylindrique, que j'appelle de la première espèce; savoir, de ceux qui, comme ZFB (fig. 3), sont composés de l'arc BF de la base, d'un côté FZ du cylindre, mené d'une des extrémités F de l'arc BF, et d'une portion d'ellipse ZB, engendrée dans la surface cylindrique par le plan ZBA, passant par le rayon BA, mené de l'autre extrémité B de l'arc BF.

Car si on veut s'y appliquer, on verra incontinent qu'un triangle cylindrique quelconque se divisera toujours en plusieurs petits triangles qui seront, ou la somme, ou la différence des triangles cylindriques de cette espèce, ou de rectangles cylindriques: de la même sorte qu'un triangle rectiligne quelconque se divisera toujours en plusieurs petits triangles, lesquels seront les sommes ou les différences de triangles rectangles donnés; et qu'ainsi en connoissant la dimension et le centre de gravité des seuls triangles rectangles, on connoîtroit aussi la dimension et le centre de gravité de toutes sortes de triangles rectilignes donnés.

Ainsi on connoîtra la dimension et le centre de gravité de toutes sortes de triangles cylindriques, si on connoît ces choses, tant dans les rectangles cylindriques (où elles sont connues d'elles-mêmes, comme il est déjà dit), que dans les triangles cylindriques de la première espèce, dans lesquels on va le résoudre dans la proposition suivante.

#### PROPOSITION.

Étant donné un triangle cylindrique ZFB de la première espèce; en trouver la dimension et le centre de gravité?

Cette proposition est déjà résolue dans le Traité des Solides circulaires; car ce triangle cylindrique n'est autre chose que la surface courbe de l'onglet du triligne circulaire BFE. Or, dans ce traité, on a donné la dimension et le centre de gravité de la surface de son double onglet. Et il est visible que le centre de gravité de la surface

DES TRIANGLES CYLINDRIQUES, etc. 395 d'un des onglets est dans la perpendiculaire au plan du triligne, menée du centre de gravité de la surface du double onglet; de sorte qu'il ne reste qu'à trouver la longueur de cette perpendiculaire; laquelle est aisée, puisque la surface de l'onglet multipliée par cette perpendiculaire, est égale à la moitié de la somme des carrés des sinus de l'arc FB (quand le plan qui retranche l'onglet est incliné de 45 degrés : et quand on l'a dans cette inclinaison, on l'a aussi dans toutes les autres, puisqu'elle est toujours en même raison à la hauteur ZF). Or, la moitié de la somme des carrés de ces sinus est connue, et égale (par le Traité des Sinus, proposition 11) à la moitié de l'espace BFE, multiplié par le rayon BA.

On suppose ici que dans la figure 3, ABC est un quart de cercle, dont A est le centre; et que la surface BFCYZB est une portion de la surface du cylindre droit, retranchée par le plan YZBA, passant par le rayon BA, et formant dans la surface cylindrique la portion d'ellipse BZY.

# DIMENSION

D'UN SOLIDE FORMÉ PAR LE MOYEN D'UNE SPIRALE AUTOUR D'UN CÔNE.

Soir un cercle donné ABCD, dont A soit le centre, et AB un demi-diamètre; soit BG perpendiculaire au plan du cercle de quelque grandeur que ce soit, par exemple, égale à AB, et soit entendu, en un même temps, la ligne AB, se tourner uniformément à l'entour du centre A, et la ligne BG, se porter en même temps et par un mouvement uniforme le long du demi-diamètre BA; et soit encore entendu en même temps le point B monter uniformément vers G: en sorte qu'en un même temps le point B arrive à l'extrémité de la ligne BG, la ligne BG au centre A, et le demi-diamètre AB au point B d'où il étoit parti.

Par ces mouvemens, la ligne BG décrira une spirale BIHA dans le plan du cercle; et le point B, en montant, décrira une espèce de spirale en l'air, ou autour d'un cône BFE, qui se terminera au point E, d'où la perpendiculaire AE est

égale à BG.

On demande la proportion de la sphère, dont le cercle donné est un grand cercle, avec le solide spiral décrit par ces mouvemens, et terminé par quatre surfaces: savoir, la spirale BHA décrite dans le plan du cercle, la portion de surface conique bornée par la droite BE et par l'espèce de spirale BFE, le triangle rectiligne BAE, et la surface cylindracée décrite par BG portée autour de la spirale BHA.

#### SOLUTION.

Soit coupée BA en un nombre indéfini de parties égales aux points O: et soit le point T celui du milieu, d'où soit mené le demi-cercle TH, qui, comme il est aisé de l'entendre, coupera le diamètre prolongé en H au même point où arrive la spirale.

mrc

· da =

ensi

TIVE.

20 .

I da

der

: e.

250

1.55

III.

1en

relt

M.

10

1 5

į.

Soit sur ce demi-cercle élevée la surface cylindrique TPFH, qui coupe les surfaces qui bornent le solide, et y donnent pour communes sections TPFH, qui sera composée de quatre lignes: savoir, la ligne TP, qui se trouvera dans le plan BAE, la ligne FH dans la surface cylindracée égale à TP, le demi-cercle PF dans la surface supérieure, et le demi-cercle de la base TH égal au précédent PF, comme tout cela est évident; et ainsi la figure TPFH sera un rectangle cylindrique.

Soit maintenant d'un des points O mené l'arc OI à l'entour du centre A, qui coupe la spirale en I, et soit élevé de même le rectangle cylindrique OYSI: je dis, et cela sera incontinent démontré, que ce rectangle cylindrique OYSI sera au premier PTHF, comme BO carréen OA, à BT carré en TA.

Ce qui étant toujours véritable en quelque lieu que soit le point O: il s'ensuit que tous les rectangles cylindriques ensemble, c'est-à-dire, le solide proposé, sera à celui du milieu PTHF pris autant de fois, c'est-à-dire, au demi-cylindre qui a le cercle donné pour base, et pour hauteur TP, qui est la moitié du demi-diamètre, comme tous les BO carré en OA ensemble, à BT carré en TA, ou à BT cube pris autant de fois, c'est-à-dire, comme la perle du troisième ordre au rec-

tangle de l'axe et de l'ordonnée du milieu: laquelle raison M. de Sluze a donnée, non-seulement dans la perle du troisième ordre, mais encore dans celle de tous les ordres, où cette raison est toujours comme nombre donné à nombre donné.

Donc le solide proposé est au demi-cylindre du cercle donné et de la hauteur TP, en raison donnée; donc il est aussi en raison donnée au cylindre entier de même base et de la hauteur quadruple; savoir, du diamètre entier BD, et par conséquent à la sphère, qui est les deux tiers du cylindre. Ce qu'il falloit démontrer.

Or, que le rectangle cylindrique YOIS soit au rectangle cylindrique PTHF, comme BO carré en OA, à BT carré en TA: cela se prouve ainsi.

Je dis, premièrement, que l'arc OI est à l'arc TH, comme le rectangle BO, OA au rectangle BT, TA; car les arcs OI, TH sont en raison composée des demi-diamètres AO, AT, et des angles, ou des arcs BC, BCD, qui sont, par la nature de la spirale, comme CI ou BO, à DH ou BT; donc ces arcs sont en raison composée de BO à BT et de OA à TA, c'est-à-dire, comme le rectangle BO, OA au rectangle BT, TA.

Vénons maintenant aux rectangles cylindriques YOIS, PTHF: il est visible qu'ils sont en raison composée des hauteurs et des bases, c'està-dire, en raison composée de OY à TP, ou BO à BT, et de l'arc OI à l'arc TH, c'est-à-dire, comme on l'a vu, du rectangle BO, OA au rec-

tangle BT, TA: mais la raison composée de BO à BT, et du rectangle BO, OA au rectangle BT, TA, est la même que la raison de BO carré en OA à BT carré en TA. Donc, etc. Ce qu'il falloit démontrer.

Les solides des autres spirales des ordres supérieurs, se trouvéront de même par le moyen des lignes en perle des ordres supérieurs.

# ÉGALITÉ

DES

# LIGNES SPIRALE ET PARABOLIQUE.

# LETTRE

DE M. DETTONVILLE A M. A. D. D. S.

Monsieur,

J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, avec le petit Traité de Géométrie qu'il vous a plu m'envoyer; et je prends pour un effet de votre civilité l'ordre que vous me donnez de l'examiner; car vous pouviez le faire facilement vous-même, puisque ce qui est une étude pour les autres, n'est qu'un divertissement pour vous. Mais puisque vous voulez en savoir mon sentiment, je vous dirai, monsieur, que l'auteur y touche une difficulté où beaucoup d'autres ont heurté : et c'est une chose étrange de voir qu'en une matière de géométrie il se rencontre tant de contestations. Il y a environ quinze ans que M. Hobbes crut que la ligne courbe d'une parabole donnée étoit égale à une ligne droite donnée. M. de Roberval ensuite dit qu'elle étoit égale à la ligne courbe d'une spirale donnée; mais sans

en donner de démonstration autrement que par lès mouvemens, dont on voit quelque chose dans le livre des hydrauliques du révérend père Mersenne : et comme cette manière de démontrer n'est pas absolument convaincante, d'autres géomètres crurent qu'il s'étoit trompé, et publièrent que cette ligne parabolique étoit égale à la demi-circonférence d'un cercle donné : le livre que vous m'envoyez maintenant, soutient de nouveau la même chose. Cette diversité d'avis m'ayant étonné, je voulus reconnoître lequel étoit le véritable; car quelque nombre de géomètres qu'il y eût contre M. de Roberval, je n'en conclus rien contre lui : et au contraire, si on jugeoit de la géométrie par ces sortes de conjectures, la connoissance que j'ai de lui m'auroit fait pencher de son côté, le voyant persister dans son sentiment; mais comme ce n'est pas par là qu'on doit en juger, je résolus d'examiner moimême si la ligne à laquelle on peut comparer la ligne parabolique donnée, est une ligne droite ou une spirale, ou une circonférence de cercle : c'est ce que je voulus chercher, comme si personne n'y avoit pensé : et sans m'arrêter, ni aux méthodes des mouvemens, ni à celles des indivisibles, mais en suivant celles des anciens, afin que la chose pût être désormais ferme et sans dispute. Je l'ai donc fait, et j'ai trouvé que M. de Roberval avoit eu raison, et que la ligne parabolique et la spirale sont égales l'une à l'autre : c'est ce que vous verrez. La démonstration est 26 v.

entière et exactement accomplie, et pourra vous plaire d'autant plus qu'elle est la seule de cette espèce, aucune autre n'ayant encore paru, à la manière des anciens, de la comparaison de deux lignes de différente nature. Ainsi je puis dire, avec certitude, que la ligne parabolique est égale à la spirale, et je m'assure que cette preuve arrêtera toutes les contradictions. Voilà ce que vous avez demandé de moi : je souhaite que cela vous agrée, et que ce vous soit au moins une marque du désir que j'ai de vous satisfaire et de vous témoigner que je suis de tout mon cœur, etc.

De Paris, ce 10 décembre 1658.

# PROPRIÉTÉS DU CERCLE.

I.

S<sub>1</sub> la touchante EV (fig. 35) est perpendiculaire au rayon AE, et que l'arc EB étant pris moindre qu'un quart de cercle, on incline BV, faisant avec la touchante l'angle BVE aigu: je dis que toute la portion BV sera hors du cercle.

Car en menant la touchante BZ, elle fera angle obtus avez EZ ( puisque l'arc BE est moindre qu'un quart de cèrcle). Donc l'angle BZE sera plus grand que l'angle BVE: donc le point Z est entre les points E, V: donc l'angle ABV est obtus; donc la portion BV sera hors du cercle. Ce qu'il falloit démontrer.

#### II.

Si d'une extrémité du diamètre (fig. 36) est menée la touchante SN, et de l'autre extrémité G la droite GN, qui la coupe en N, et le cercle en X: je dis que la droite SN est plus grande que l'arc SX.

Car, en menant la touchante XR, les deux touchantes XR, RS seront égales, tant entre elles, qu'à RN (à cause que l'angle SXN est droit): donc SN est égalé à SR, plus RX, qui sont ensemble plus grandes que l'arc SX. Ce qu'il falloit démontrer.

#### III.

Si la touchante SL (fig. 37) étant perpendiculaire au diamètre SG, est égale à l'arc SX moindre qu'un quart de cercle: je dis qu'en menant les droites SX, XL, les trois angles du triangle XSL sont aigus.

Car en menant la droite GXN, l'angle XSL l'est visiblement, puisqu'il est égal à l'angle G; l'angle SXL l'est aussi, puisqu'il divise l'angle droit SXN, par la précédente; et l'angle SLX l'est, à plus forte raison, le côté SL qui est égal à l'arc SX, étant plus grand que la droite SX. Ce qu'il falloit démontrer.

## IV.

Si la touchante S 8 (fig. 38) étant prise plus

grande que le diamètre SG, auquel elle est perpendiculaire, l'on mène au centre la droite 8 T, coupant le cercle au point Y: je dis que quelque point qu'on prenne dans l'arc SX, comme X, dont on mène SX coupant T8 en Q, la portion 8 Q est plus grande que l'arc SX.

Car, en menant 8 Z parallèle à ST, les triangles rectangles Z8S, NGS seront semblables (à cause de l'égalité des angles G et 8 SZ); donc les côtés seront proportionnels: mais GS est posée moindre que S8; donc SN est aussi moindre que Z8: mais Z8 est moindre que 8Q (puisque ST est moindre que TQ, le point Q étant hors du cercle); donc SN est moindre que 8Q: mais l'arc SX est moindre que SN (par ce qui a été démontré); donc à plus forte raison l'arc SX est moindre que 8Q. Ce qu'il falloit démontrer.

## V.

Si l'arc de cercle EB (fig. 39) moindre qu'un quart de cercle, est égal à la touchante EV, perpendiculaire au rayon AE: je dis que l'angle EAV sera plus grand que la moitié de l'angle EAB.

Car soit menée la droite AZ, qui coupe l'angle EAB en deux parties égales, et la touchante EV au point Z: il est visible que la portion EZ est moindre que la corde EB (puisque l'angle EZB est obtus, l'arc étant moindre qu'un quart de cercle ); mais la corde EB est moindre que

l'arc EB, et partant moindre que EV: donc à plus forte raison EZ est moindre que EV: donc l'angle EAZ est moindre que l'angle EAV. Ce qu'il falloit démontrer.

# PROPRIÉTÉS DE LA SPIRALE.

Si le rayon AB (fig. 40) qui est le commencement de la spirale de la première révolution BCDXA, est divisé en tant de portions égales qu'on voudra aux points A, Y, 4, 3, B: et les arcs menés de ces points autour du centre commun A, coupant la spirale aux points C, D, X, etc.:

Je suppose qu'on sache toutes les propriétés suivantes :

- 1°. Que l'arc quelconque 3 C est à l'arc 4 D, comme le rectangle 8 3 in 3 A au rectangle B 4 in 4 A.
- 2°. Que les rayons AB, AE, A8, etc., font tous les angles égaux entre eux, et divisent les arcs en tant de portions égales entre elles que le rayon AB: et qu'ainsi telle partie que la première portion B3, est du rayon, telle partie l'arc BE l'est de sa circonférence, et l'arc CF ou 3 C de la sienne: et telle partie est encore l'angle BAE de quatre angles droits.
  - 3°. Que le rayon entier BA est à une portion

quelconque A 3, comme la circonférence entière BEB, à l'arc E 8 B, qui contient autant de portions égales du cercle, que A3 contient de portions égales du rayon, ou comme telle autre circonférence qu'on voudra 3 C 3, à l'arc correspondant C F 3.

4°. Que tous les arcs BE, 3C, 4S, compris entre deux rayons prochains AB, AE, qui comprennent un des arcs égaux, sont tous en proportion arithmétique: et que le moindre de ces arcs Y9, qui part du point Y le plus proche du centre, est égal à la différence dont chacun des autres diffère de son voisin: et qu'ainsi si le pre-

5°. Que ce moindre arc Y 9, pris autant de fois que l'arc B E est dans sa circonférence, est égal au plus grand arc B E.

mier est 2, le second est 4, le troisième est 6 : et ainsi toujours en suivant les nombres pairs.

6°. Que ce moindre arc Y 9 est égal au dernier

arc extérieur de la spirale XY.

7°. Que l'angle aigu que fait la touchante à un point quelconque de la spirale C avec son rayon AC, se trouvera en faisant un triangle rectangle, dont la base soit ce rayon AC, et la hauteur soit égale à l'arc extérieur CF3. Car alors l'angle de la touchante avec son rayon sera égal à l'angle que l'hypothénuse d'un tel triangle rectangle fait avec sa base.

## CONSÉQUENCES.

8º. Que la touchante de la spirale au point A

est la même que le rayon AB, et que les touchantes aux autres points font toujours avec les rayons menés de ces points des angles d'autant plus grands que le point d'attouchement est plus proche de B, parce que la raison du rayon à l'arc extérieur en est d'autant moindre : y ayant moindre raison de AC à l'arc CF 3, que de AD à l'arc DH 4, puisqu'en changeant et en renversant, il y a plus grande raison de l'arc CF 3 à l'arc DH 4, que de CA à AD ou AS, c'est-à-dire, que du même arc CF 3 à SD 4.

9°. Qu'ainsi si on mène des touchantes de tous les points où la spirale est coupée par les rayons qui divisent la circonférence en arcs égaux, le plus grand angle que ces touchantes fassent avec les rayons, est celui de la touchante menée du point B, où le premier rayon coupe la spirale, lequel est égal à celui d'une hypothénuse avec sa base, la base étant à la hauteur, comme le rayon à la circonférence. Et le moindre de ces angles est celui de la touchante menée du point X, où le dernier rayon coupe la spirale.

10°. Que le moindre des angles des touchantes avec leurs rayons, est plus grand que la moitié de l'angle compris par deux rayons prochains qui enferment l'un des arcs égaux; savoir, la moitié de l'angle BAE.

Car l'angle de la touchante au point X est celui de l'hypothénuse d'un triangle avec sa base ( la base étant à la hauteur, comme AX, à l'arc extérieur XY, ou comme AY, à l'arc Y 9); donc en faisant la perpendiculaire YG égale à l'arc Y 9, l'angle GAY sera celui de la touchanteau point X avec son rayon. Or, cet angle GAY est plus grand que la moitié de l'angle YA 9 ou BAE (par la dernière propriété du cercle); et menant la touchante EV égale à l'arc EB, et menant aussi l'hypothénuse AV, l'angle EAV sera égal à cet angle, qui est le moindre de tous, de la dernière touchante au point X avec son rayon: mais l'angle EAV est plus grand que la moitié de l'angle BAE, par ce qui a été démontré; donc l'angle de la touchante au point X est aussi toujours plus grand que la moitié de l'angle BAE. Ce qu'il falloit démontrer.

# PROPRIÉTÉS DE LA PARABOLE.

Soit AB (fig. 42) la touchante au sommet d'une parabole, divisée en tant de parties égales qu'on voudra aux points 3, 4, Y, d'où soient menés les diamètres ou les parallèles à l'axe, coupant la parabole en Q, 7, L. Et de ces points soient menées les touchantes jusqu'aux diamètres prochains QK, 75, LT, etc.: je dis que toutes les portions des diamètres PK, Q5, 7T, LY, etc., comprises entre les touchantes et la parabole, sont égales entre elles.

Car chacune, comme PK, par exemple,

SPIRALE ET PARABOLIQUE. 409 sera montrée égale à la première YL, en cette sorte:

Soit prolongée KQ (puisque PK est prise en exemple) jusques à l'axe au point S, et menée l'ordonnée QM.

Donc, par la nature de la parabole, puisque les deux diamètres SA, KP, sont coupés par la touchante SK, il arrivera que

SA est à PK comme QS carré à QK carré,

ou comme 3 A carré à 3 B carré, ou comme 3 A carré à AY carré, ou comme 3 Q

ou MA à LY.

Mais, à cause de la touchante, SA est égale à MA; donc PK est égale à LY. Ce qu'il falloit démontrer.

Je suppose qu'on sache cette autre propriété de la parabole :

Que si on mène les ordonnées, par tous ces même points, PR, QM, 7G, LH; toutes les portions de l'axe comprises entre ces ordonnées, savoir RM, MG, GH, HA, seront en proportion arithmétique: et que leur différence sera double de la première HA (il faut dire le même des droites qui leur sont égales PZ, Q2, 7O, LY). De sorte que si la dernière LY est 1, la seconde est 3, la troisième 5, etc.; ainsi toujours par les nombres impairs.

#### AVERTISSEMENT.

Je démontre l'égalité de la ligne spirale avec la

parabolique en inscrivant et circonscrivant, tant à la spirale qu'à la parabole, des figures desquelles je considère seulement le tour, ou la somme des côtés.

La manière dont je me sers pour inscrire et circonscrire ces figures est telle.

#### POUR INSCRIRE UNE FIGURE EN LA PARABOLE.

Soit (fig. 40) une parabole dont AR soit l'axe, RP la base, AB la touchante au sommet, divisée en tant de parties égales qu'on voudra, aux points 3, 4, etc., d'où soient menées les parallèles à l'axe, qui coupent la parabole aux points 7, Q, P, etc. Les accommodées PQ, Q7, etc., font une figure inscrite en la parabole, et c'est celle de laquelle je me sers, dont le tour est visiblement moindre que celui de la parabole, puisque, par la nature de la ligne droite, chaque accommodée est moindre que la portion de la parabole qu'elle sous-tend.

#### AVERTISSEMENT.

Je suppose le principe d'Archimède: que si deux lignes sur le même plan ont les extrémités communes, et sont courbes vers la même part, celle qui est contenue sera moindre que celle qui la contient.

#### POUR CIRCONSCRIRE UNE FIGURE A LA PARABOLE.

Soient dans la même (fig. 40) des points Q, 7, etc., menées des touchantes QK, 7 5, etc. qui cou-

pent les diamètres prochains en K, 5, etc., la figure PKQ57, etc., composée des touchantes KQ, 57, etc., et des portions extérieures des diamètres PK, Q5, etc., forme une figure circonscrite à la parabole, qui est celle dont je me sers, et dont le tour est visiblement plus grand que celui de la parabole, puisque les deux quelconques côtés liés KK, plus PQ (dont l'un est la touchante, et l'autre la portion extérieure du diamètre) sont plus grands que la portion de la parabole qu'ils enferment, puisqu'ils ont les extrémités P, Q communes, et que la parabole est courbe vers la même part.

#### CONSÉQUENCE.

De cette description et de la propriété que nous avons démontrée de la parabole, il s'ensuit, qu'en toute figure circonscrite à la parabole en la manière qui est ici marquée, les portions des parallèles à l'axe PK, Q5, LY, sont toutes égales entre elles.

#### POUR INSCRIRE UNE FIGURE EN LA SPIRALE.

Soit le rayon AB le commencement d'une spirale de la première révolution, divisé en parties égales aux points 3, 4, etc., d'où soient menés les cercles 3C, 4DC, etc., concentriques au grand, qui coupent la spirale en C, D, etc. Les accommodées BC, CD, etc., formeront une figure inscrite en la spirale, qui est celle dont je me sers, et dont le tour est visiblement moindre que celui de la spirale, puisque par la nature de la ligne droite, chaque

accommodée est moindre que la portion de la spirale qu'elle sous-tend.

#### POUR CIRCONSCRIRE UNE FIGURE A LA SPIRALE.

Soient des points C, D, etc., menées les touchantes de la spirale, jusques aux cercles prochains qu'elles coupent en M, N, etc., la figure 8 MCND, composée des portions extérieures des arcs BM, CN, etc., et des touchantes MC, ND, etc., qui sera circonscrite à la spirale, est celle dont je me sers, et dont le tour est visiblement plus grand que celui de la spirale, puisque deux quelconques côtés liés BM, plus MC (dont l'un est un arc de cercle extérieur, et l'autre la touchante de la spirale) sont plus grands que la portion de la spirale qu'ils enferment, ces figures étant partout courbes vers la même part, et ayant les extrémités B, C communes.

#### DÉFINITION.

Soit dans la même (fig. 40) la droite AB le commencement d'une spirale de la première révolution; et soit la même droite AB la touchante au sommet d'une parabole, dont l'axe AR soit égal à la moitié de la circonférence du grand cercle BEB, et la base RP, égale au rayon AB. Cette parabole et cette spirale ayant cette condition, seront dites correspondantes.

Soit maintenant divisée AB en tant de portions égales qu'on voudra aux points 3, 4, Y, etc., d'où soient menés autant de cercles

ayant le centre commun en A, qui coupent la spirale en C, D, etc., que de lignes droites parallèles à l'axe, qui coupent la parabole Q, 7, etc. (Donc chaque point du rayon, comme 3, donnera un point dans la parabole par la parallèle à l'axe 3 Q, et un point dans la spirale par l'arc de cercle 3 C). Ces points sont dits correspondants; et la portion de la parabole entre Q et P correspond à la portion de la spirale entre B et C; et les inscrites CB, PQ, sont correspondantes: et par la même raison les inscrites DC, Q7.

Et si de ces points Q, 7, etc., sont menées les ordonnées QZ, 72, etc., la portion QZ correspond à la portion CE, et 72 à DF, etc. Et la première portion PZ (égale à la première portion de l'axe, comprise entre les deux premières ordonnées) correspond à l'arc BE du premier cercle, compris entre les deux premiers rayons: et la seconde portion Q2, comprise entre la seconde et la troisième, correspond à l'arc du second cercle CF compris entre le second et le troisième rayon; et ainsi des autres. Et le triangle rectangle PQZ correspond au triligne BEC, fait de l'arc BE et des droites BCCE: et de même le triangle Q 7 2 correspond au triligne CFDC; et les touchantes de la parabole et de la spirale QK, CM sont correspondantes, étant menées des points correspondants Q, C; et la portion PK à l'arc BM, etc.

Rapports entre la parabole et la spirale, qui ont la condition supposée pour être dites correspondantes.

I.

Si une parabole et une spirale sont en la condition supposée: je dis que quelque point qu'on prenne dans la touchante AB, comme 3, la portion du diamètre extérieur, ou bien 3Q, comprise entre le point 3, et la parabole, est égale à la moitié de l'arc 3FC, passant par le même point 3, et extérieur à la spirale.

Car, par la nature de la spirale, la circonférence entière BEB est à l'arc extérieur CF3, comme BA carré à A3 carré (puisque l'entière BEB est à l'arc CF3; en raison composée de l'entière BEB à l'entière 3C3, ou de BST à A3, et de l'entière 3C3 à l'arc CF3, qui est encore comme BA à A3). Donc leurs moitiés sont aussi en même raison; et partant BP, qui est la moitié de la circonférence BEB, est à la moitié de l'arc CF3, comme AB carré à A3 carré, ou, par la nature de la parabole, comme la même BP à 3Q. Donc 3Q est égale à la moitié de l'arc CF3. Ce qu'il falloit démontrer.

#### COROLLAIRE.

D'où il s'ensuit que le moindre des arcs Y 9, compris entre deux rayons prochains, est double du dernier diamètre extérieur Y L.

Car ce moindre arc Y9 est égal au dernier

extérieur YX, lequel est double de sa portion YL par cette proposition.

#### II.

Les mêmes choses étant posées : je dis que les angles que les touchantes de la spirale font avec leurs rayons, sont égaux aux angles que les touchantes de la parabole font avec leurs ordonnées aux points correspondants : ou, ce qui est le même, que quelque point qu'on prenne dans la spirale, comme C, son correspondant Q dans la parabole, l'angle ECM du rayon avec la touchante, sera égal à l'angle ZQK de l'ordonnée ZQ avec la touchante QK.

Car la portion de la touchante, comprise entre le point Q et l'axe, est l'hypothénuse d'un triangle rectangle, dont la base est l'ordonnée Q6 (égale à A 3 ou AC), et la hauteur est double de A 6 ou de Q 3, et partant égale à l'arc extérieur CF 3 (qui est double de la même Q 3): mais par la propriété vii de la spirale, l'angle ECM de la touchante au point C avec son rayon, est aussi égal à l'angle de l'hypothénuse avec la base qui soit à la hauteur, comme le même rayon AC au même arc extérieur CF 3. Donc l'angle ECM est égal à l'angle ZQK. Ce qu'il falloit démontrer.

## III.

Les mêmes choses étant posées : je dis que chacun des arcs BE, CF, etc. (qui sont les mêmes que les arcs BE, 3C, 45, etc., compris entre les deux rayons prochains), diminué de la moitié du dernier Y 9, est égal à chacune des portions de l'axe qui lui correspond, PZ, Q2, etc. (et qui sont les mêmes que les portions de l'axe entre les ordonnées).

Car toutes ces portions sont entre elles comme les nombres impairs; et tous les arcs BE, CF ou 3C, sont entre eux comme les nombres pairs: mais le plus petit des arcs Y 9 est double de la première portion YL, par le corollaire du rapport premier; donc si YL est 1, l'arc sera 2: et partant toutes les portions P 2, Q 2, etc., étant 1, 3, 5, 7, 9, etc., et les arcs BE, 3C, etc., étant 2, 4, 6, 8, etc.: il s'ensuit que chacun diffère de son correspondant de l'unité, c'est-à-dire, de la moitié de Y 9. Ce qu'il falloit démontrer.

#### LEMME.

Si une grandeur A est moindre que quatre autres ensemble B, C, D, E: je dis que la différence entre la première A et deux quelconques des autres, comme B, plus C, sera moindre que les quatre ensemble B, C, D, E.

Cela est manifeste.

# PROBLÈME.

Étant donnée une parabole et une spirale en la condition supposée : inscrire et circonscrire en l'une et en l'autre des figures, en sorte que le tour de

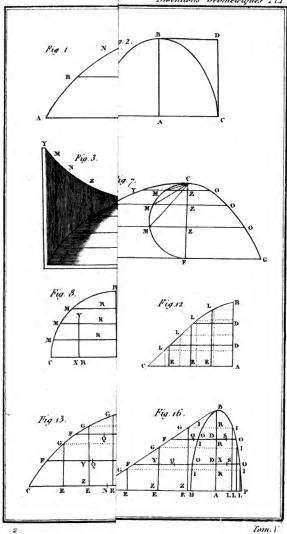

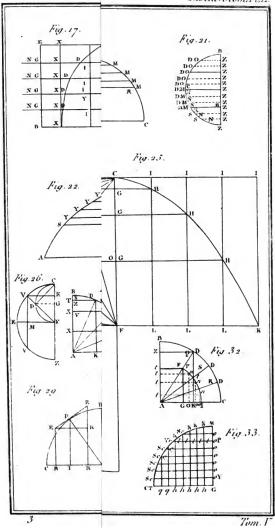





l'inscrite en la parabole ne differe du tour de l'inscrite en la spirale, que d'une ligne moindre qu'une quelconque donnée Z; et de même pour les circonscrites.

Soit pris dans une figure séparée (fig. 41) le rayon ts plus grand que le rayon AB; et ayant élevé s 8 perpendiculairement égale à la circonférence, dont ts est le rayon, soit menée 8 t, coupant son cercle en y: soit maintenant de 8 Y retranchée 8 a de telle grandeur qu'on voudra, pourvu qu'elle soit moindre qu'un tiers de Z; et ayant mené as coupant l'arc en d, soit divisée la circonférence en tant d'arcs égaux qu'on voudra, pourvu que chacun, comme sx, soit moindre que l'arc s d.

Je dis qu'en divisant le cercle BEB en autant d'arcs égaux, et le rayon AB de même en autant de portions égales aux points 3, 4, etc., d'où soient menés à l'ordinaire des cercles et des parallèles à l'axe, qui coupant la spirale et la parabole, y donneront les points pour inscrire et circonscrire des figures en la manière qui a été marquée: ces figures satisferont au problème.

I'e PARTIE DE LA DÉMONSTRATION.

Que la différence entre les deux inscrites est moindre que Z.

Pour prouver que la somme des côtés de l'inscrite en la parabole diffère des côtés de l'inscrite en la spirale d'une ligne moindre que Z, on fera

27

voir que chaque côté de l'une ne diffère de son correspondant que d'une ligne, qui, prise autant de fois qu'il y a de côtés, ou qu'il y a d'arcs en la circonférence, est moindre que Z. D'où il s'ensuit nécessairement que toutes ces différences ensemble, prises chacune une fois, sont moindres que Z.

Je dis donc que la différence entre BC, par exemple, et son correspondant PQ, prise autant de fois qu'il y a d'arcs en la circonférence, est

moindre que Z.

Car en menant du point E (puisque BC est prise en exemple) la perpendiculaire E V égale à l'arc EB, et retranchant EO égale à ZP (et qu'ainsi l'excès VO soit égal au demi-arc Yo) : il est manifeste que CO sera égale à PQ, CE étant égale à QZ; donc il suffira de montrer que la différence entre CO et CB, prise autant de fois qu'il y a d'arcs, est moindre que Z. Mais cette différence entre BC et CO est moindre que la somme des deux droites BV, VO (car la différence des côtés BC, CO est moindre que la base BO, laquelle BO est moindre que les côtés ensemble BV, VO). Donc il suffira à fortiori de montrer que les deux côtés ensemble BV, VO, pris autant de fois qu'il y a d'arcs, sont moindres que Z: et cela est aisé, puisque chacun, pris autant de fois qu'il y a d'arcs, est moindre qu'un demi et même qu'un tiers de Z.

Car cela est visible de VO, puisque étant égale à un demi-Y9, il est clair qu'étant prise autant de fois qu'il y a d'arcs, elle ne sera égale qu'au demi-arc BE, et partant, bien moindre qu'un demi-Z, l'arc BE étant moindre qu'un demi-Z, puisqu'il est moindre que l'arc sx de la figure séparée (le rayon AB étant moindre que ts), lequel arc sx est moindre que 8 Q par le lemme IV des spirales, et à fortiori, que 8 A, qui a été pris moindre qu'un tiers de Z.

Il ne reste donc qu'à démontrer la même chose de BV, et cela sera aisé en cette sorte:

Soit prise dans la figure séparée la portion sl égale à l'arc sx, et soit menée le parallèle à t8, et tz parallèle à lx. Donc puisque l'angle lxs est aigu par la troisième propriété du cercle, l'angle tzs sera obtus, et partant tz sera moindre que ts ou ty, et à fortiori que tq: donc aussi, à cause des parallèles, lx sera moindre que le: mais le est à 8q, comme ls à s8: donc lx a moindre raison à 8q, que ls à s8, ou que l'arc lx à sa circonférence: donc lx prise autant de fois que l'arc sx est en sa circonférence, ou l'arc lx dans la sienne, est moindre que lx0, et à fortiori qu'un tiers de lx1.

Donc BV à fortiori prise autant de fois, sera moindre qu'un tiers de Z, puisqu'elle est moindre que lx, le rayon AB étant moindre que le rayon ts, et toutes choses proportionnelles. Ce qu'il falloit démontrer.

#### II<sup>e</sup> PARTIE DE LA DÉMONSTRATION.

Que la différence entre les deux circonscrites est moindre que Z.

Pour prouver que la somme des côtés de la circonscrite à la spirale, ne diffère de celle des côtés de la circonscrite à la parabole, que d'une ligne moindre que Z: on montrera que deux quelconques côtés liés, circonscrits à la spirale, comme l'arc BM, plus la touchante MC, ne diffèrent des deux côtés correspondants en la parabole PK, plus KQ, que d'une ligne, qui, prise autant de fois qu'il y a d'arcs en la circonférence, est moindre que Z. D'où il s'ensuit nécessairement que toutes les différences prises chacune une fois seront moindres que Z.

Je dis donc que la différence entre deux quelconques côtés liés BM, plus MC, et les correspondants PK, plus KQ, prise autant de fois qu'il y a d'arcs, est moindre que Z.

Car puisque CE est égal à QZ, que les angles Z et CEV sont droits, et que les angles ECI du rayon avec la touchante de la spirale, et ZQK de l'ordonnée avec la touchante de la parabole, sont égaux : il s'ensuit que EI est égal à ZK, et CI à QK, et OI à KP ou à YL ou au demi-arc Y 9.

Maintenant puisque EV touche le cercle BE en E, la portion IV est toute hors le cercle; et puisque BVY est inclinée en angle aigu, et aussi CI (l'angle au point E étant droit): il s'ensuit par la première propriété du cercle, que les droites BV, MI sont toutes hors le cercle; donc les trois droites BV, VI, IM, étant toutes hors le cercle, l'arc BM, par le principe d'Archimède, sera moindre que les trois droites, on que ces quatre droites BV, VO, OI, IM; donc, par le lemme précédent, la différence entre l'arc BM et les deux quelconques OI, plus IM, sera moindre que les quatre BV, VO, OI, IM, ou que les trois BV, VI, IM. Donc la différence, qui est toute la même, entre l'arc BM, plus MC, et les deux OI, plus IMC, ou les deux PK, plus KQ, est moindre que BV, plus VI, plus IM.

Donc pour montrer que la différence entre BM, plus MC, et PK, plus KQ, prise autant qu'il y a d'arcs, est moindre que Z, il suffira à fortiori, de montrer que ces trois ensemble BV, plus VI, plus IM, prises autant de fois, sont moindres que Z. Et cela est aisé, puisque chacune d'elles, prise autant de fois, est moindre qu'un tiers de Z.

Car cela est déjà montré de BV.

Cela est aussi aisé de VI, puisqu'elle est égale à l'arc Y 9 (chacune des deux VO, OI étant montrée 'égale à un demi-Y 9), et qu'ainsi VI étant prise autant de fois qu'il y a d'arcs, ne sera qu'égale à l'arc BE, et partant moindre qu'un tiers de Z.

Il ne reste donc qu'à le montrer de IM, en cette sorte.

Soit prise dans la figure séparée, sh égale à

EI; et soient menées ho 2, parallèle à c 8, et hcf perpendiculaire à scq. Soit maintenant menée hrp, faisant l'angle hps égal à l'angle ICE de la fig. 40: donc elle tombera entre hf et h'2, puisque l'angle hps ou ECI, du rayon avec la touchante de la spirale, est moindre que l'angle sah ou st 8 (à cause qu'au triangle rectangle st 8, la base est à la hauteur comme le rayon à la circonférence) et plus grand que la moitié de l'angle BAE, ou que l'angle 1EB, ou hsx, ou hfs: mais l'angle C est droit; donc l'angle hro est obtus: et partant hr est moindre que ho; mais ho est à 8 q comme hs à s 8. Donc il y a moindre raison de hrà 8 q, que de hsàs8: donc à fortiori il y a moindre raison de hr à un tiers de Z, que de hs ou EI, à la circonférence BEB, moindre que s 8, et à fortiori, que de EV ou l'arc BE à la circonférence. Donc hr, prise autant de fois que l'arc BE est en sa circonférence, est moindre qu'un tiers de Z.

Et partant IT (qui est égal à hs, toutes choses étant pareilles), et à fortiori IM, pris autant qu'il y a d'arcs, sera moindre qu'un tiers de Z.

Ce qu'il falloit démontrer.

#### COROLLAIRE.

Il s'ensuit de cette même construction que la figure inscrite en la parabole, ne diffère de la circonscrite à la même parabole, que d'une ligne moindre que Z.

Car en tout triangle rectangle ou amblygone,

l'excès dont les deux moindres côtés ensemble surpassent le plus grand, est toujours moindre que chacun des côtés. D'où il s'ensuit que deux côtés liés quelconques de la figure circonscrite, comme PK, plus KQ, surpassent l'inscrite PQ d'une ligne moindre que le côté PK ( puisque l'angle de la touchante avec la parallèle à l'axe, est toujours obtus, si ce n'est au sommet où il est droit); donc tous les excès ensemble, dont les côtés liés de la circonscrite, surpassent les côtés liés de l'inscrite, sont moindres que tous les côtés PK ensemble, c'est-à-dire, moindres que YL pris autant de fois qu'il y a d'inscrites, ou qu'il y a d'arcs en la circonférence; or, YL ou la moitié de Y o prise autant de fois, est moindre que Z; donc tous les excès ensemble, dont les côtés circonscrits surpassent les inscrites, sont moindres que Z.

#### THÉORÈME.

Si une parabole et une spirale sont en la condition supposée : je dis que la ligne parabolique est égale à la ligne spirale.

Car si elles ne sont pas égales, soit X la différence; et soit Z le tiers de X, et soient inscrites et circonscrites à la parabole et à la spirale des figures comme en la précédente, en sorte que la différence entre les inscrites soit moindre que Z, et que la différence entre les circonscrites soit aussi moindre que Z.

Maintenant, puisque la ligne spirale est moindre

424 ÉGALITÉ DES LIGNES, etc.

que le tour de la figure qui lui est circonscrite. et plus grande que le tour de l'inscrite : il s'ensuit que la différence entre la ligne spirale et le tour de la figure qui lui est inscrite, est moindre que Z; et de même pour la parabole (puisque la différence entre l'inscrite et la circonscrite est moindre que Z, par la construction); mais la différence entre l'inscrite en la spirale et l'inscrite en la parabole, est aussi moindre que Z, par le corollaire de la précédente. Donc la différence entre la ligne spirale et le tour de l'inscrite en la parabole, est nécessairement moindre que deux Z. Mais la différence entre l'inscrite en la parabole et la ligne même de la parabole, est moindre que Z. Donc la différence entre la ligne de la spirale et la ligne de la parabole est nécessairement moindre que trois Z, c'est-à-dire, que X, contre la supposition.

On montrera toujours la même absurdité, quelque différence qu'on suppose entre les lignes spirale et parabolique. Donc il n'y en a aucune: donc elles sont égales. Ce qu'il falloit démontrer.

# LETTRE

#### DE M. HUGUENS DE ZULICHEM

#### A M. DETTONVILLE.

Monsieur,

Le gentilhomme inconnu ne peut vous avoir fait entendre que la moindre partie de l'estime que j'ai pour vous ; et si vous n'en croyez beaucoup davantage, vous ne savez non plus combien j'ai eu de joie en recevant celle que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire : ne pouvant l'exprimer dignement, je vous dirai seulement que je me crois bien plus heureux qu'auparavant, après avoir recu les offres de votre amitié, et que je répute cette acquisition pour la plus insigne que j'aie à faire jamais. Je suis si loin de croire de l'avoir méritée par l'accueil que j'ai fait à cet excellent homme, qu'au contraire je sais bien qu'il faut que j'en demande pardon, ne l'ayant pas traité ni selon sa condition, ni même selon que méritoient celles de ses qualités qu'il n'a pu me celer. Je le prierai de ne point s'en souvenir, et vous, monsieur, de croire qu'à l'avenir je tâcherai de m'acquitter mieux envers ceux qui m'apporteront de vos nouvelles. J'ai été bien aise de voir que mon invention des horloges est dans votre approbation, quoique les éloges qu'il vous a plu lui donner sont beaucoup au-dessus de ce qu'elle mérite. Il y a beaucoup de hasard à rencontrer des choses semblables, et fort peu de science ou de subtilité. Aussi ne sont-elles propres qu'à acquérir du crédit aux mathématiques parmi le commun des hommes; au lieu que des lettres (\*) comme vous allez nous en produire seront suivies, avec raison, de l'admiration et de l'étonnement des plus savants. Je ne suis pas de ce nombre; mais j'ai un désir incroyable de voir la suite de cette merveilleuse lettre (\*\*) dont vous m'avez fait la faveur de m'envoyer le commencement, et d'autant plus que cet échantillon me fait espérer que nous y trouverons les choses les plus sublimes traitées avec toute la clarté et évidence possible. Vous ne devez donc pas craindre de grossir vos paquets de ces

<sup>(\*)</sup> Huguens fait allusion aux différentes pièces composées par Pascal à l'occasion de ses Problèmes sur la Cycloide, et imprimées dans ce volume.

<sup>(\*\*)</sup> Lettre à M. de Carcavi par A. Dettonville, ci dessus page 214.

#### 426 LETTRE DE M. HUGUENS A M. DETTONVILLE.

feuilles si précieuses, mais croire au contraire que vous m'obligerez infiniment de le faire le plus tôt que vous pourrez. J'ai essayé quelques-uns de vos problèmes, mais sans prétendre aux prix; et je me crois heureux de n'avoir pas entrepris la solution des plus difficiles, parce que tant de personnes plus intelligentes que moi n'en ayant pu venir à bout, cela me fait conclure que ma peine, aussi-bien que la leur, auroit été perdue : même dans ce que je crois avoir trouvé, j'ai commis une erreur assez lourde, de laquelle je ne me suis apercu que depuis avoir vu que mon calcul ne répondoit pas au vôtre. Je parle de la proportion que vous avez trouvée de sept fois le diamètre à six fois la circonférence, qui est vraie, et non pas la mienne, que je crois que vous avez vue dans la lettre que j'ai envoyée il y a quelque temps à M. de Carcavi. Vous jugerez bien pourtant que je ne me suis abusé qu'au calcul, et non pas à la méthode, laquelle je connois assurément être sans faute, puisqu'elle confirme votre proposition susdite : et je pourrois par là même trouver encore le centre de gravité de la moitié du solide que fait le double espace BCG dans votre figure à l'entour de sa base, mais non pas aux autres cas, faute de savoir le centre de gravité de certaines portions du cylindre. Jai prié M. de Carcavi de vous communiquer aussi ce que j'avois ajouté dans ladite lettre touchant les superficies des conoïdes et sphéroïdes, et de la longueur de la ligne parabolique. Et peu de jours après avoir cnvoyé cette lettre, je trouvai le centre de gravité de la ligne cycloïde et de ses parties coupées par une parallèle à la base, qui ont cette propriété étrange, que leur centre de gravité divise leur axe toujours en la raison de 1 à 2, comme vous savez, monsieur; mais vous saurez aussi que je ne vous parle de ces choses que pour vous faire voir l'inclination que je garde toujours pour la science dans laquelle vous excellez si fort, afin que vous m'en estimiez d'autant plus digne de profiter de votre instruction. Je souhaite que ce puisse être bientôt, et il me tarde fort de joindre la qualité de votre disciple à celle de, monsieur, votre, etc.

A La Haye, ce 5 février 1659.

#### LETTRE.

#### DE M. SLUZE A M. PASCAL.

# Monsieur,

Bien que je devrois passer pour importun, je ne saurois m'abstenir de vous témoigner, par la présente, le contentement que j'ai reçu d'apprendre de vos Traités que le peu que j'avois démontré touchant les cycloïdes, considérées universellement, a tant de rapport avec vos principes. Il me souvient de vous avoir envoyé un lemme, l'automne passé, sur lequel est fondé tout ce que j'avois trouvé. En voici un exemple. Soit un triligne composé de l'angle droit



ABC et de la courbe CA: et par le mouvement de la figure ABC sur AB prolongée, et un autre mouvement égal du point C sur la courbe AC, soit décrite la cycloïde COH. Soit aussi le point X le centre de gravité de la courbe IPH égale à CA, duquel soit menée à HG la perpendiculaire XQ: je dis que le triligne mixtiligne CHA au triligne mixtiligne CHI, aura toujours la même raison que HQ à QG. De même en prenant quelque point en la cycloïde, comme O, par lequel passe le triligne générateur MOLK, et menant OPT parallèle à CG, si R est centre de la courbe PH, duquel on applique RS, le triligne LOH au triligne HOP sera toujours en même raison de HS à ST. D'où s'ensuit (supposant le triangle générateur connu), que quand nous avons le centre de pesanteur de la ligne courbe du triligne et des parties d'icelle, nous avons aussi la quadrature de la cycloïde; et qu'ayant d'ailleurs la quadrature de la cycloïde, nous avons le centre de la courbe qui l'engendre, et d'où aussi l'on peut

#### 428 LETTRE DE M. SLUZE A M. PASCAL.

tirer quantité d'autres conséquences que vous avez déjà tirées, ou que vous tirerez sans difficulté. Mes principes sont quasi les mêmes que ceux dont vous vous êtes servi; je le vois par les règles de la statique et par les nombres (comme vous avez pu remarquer dans le lemme que je vous ai envoyé); mais votre application est plus belle et plus universelle. Pardonnez à mon incivilité, si j'interromps vos occupations plus sérieuses, quoique ce soit une faute dans laquelle je suis en hasard de retomber encore ci-après; car si je puis rencontrer un jour le loisir que je n'ai pu avoir jusqu'à présent, d'étudier parfaitement vos principes, je prendrai la hardiesse de vous écrire, s'il y a en quoi j'aie eu le bonheur de rencontrer quelque chôse qui ait du rapport avec iceux; et j'espère que vous aurez la bonté de le souffir de celui qui est absolument, monsieur, votre, etc.

A Liége, ce 29 avril 1659.

## LETTRE

#### DE M. SLUZE A M. PASCAL.

Monsieur,

Ayant rencontré avant-hier l'occasion d'un ami qui s'en alloit à Sedan, je l'ai chargé de quelques copies du livre dont je vous avois écrit il y a quinze jours, et j'espère qu'elles arriveront à Paris en même temps que la présente, ou au moins avec les coches de Sedan. Le paquet porte l'inscription de votre nom; mais, en cas que l'on tardât à vous le porter, vous m'obligerez fort de le faire prendre au logis où les coches arrivent, et me donner votre sentiment sur le contenu du livre, pendant que je demeure inviolablement, monsieur, votre, etc.

A Liége, le 19 juillet 1659.

#### LETTRE

# DE M. LEIBNITZ A M. PÉRIER,

CONSEILLER A LA COUR DES AIDES DE CLERMONT-FERRAND, NEVEU DE M. PASCAL.

#### Monsieur,

Vous m'avez obligé sensiblement, en me communiquant les manuscrits (\*) qui restent de feu M. Pascal, touchant les coniques. Car, outre les marques de votre bienveillance, que j'estime beaucoup, vous me donnez moyen de profiter, par la lecture des méditations d'un des meilleurs esprits du siècle: je souhaiterois pourtant d'avoir pu les lire avec un peu plus d'application; mais le grand nombre de distractions qui ne me laissent pas disposer entièrement de mon temps, ne l'ont pas permis. Néanmoins je crois les avoir lues assez pour pouvoir satisfaire à votre demande, et pour vous dire que je les tiens assez entières et finies pour parofitre à la vue du public; et afin que vous puissiez juger si je parle avec fondement, je veux vous faire un récit des pièces dont elles sont composées, et de la manière que je crois qu'on peut les ranger.

I. Il fant commencer par la pièce dont l'inscription est: Generatio coni sectionum tangentium et secantium, seu projectio periphèriæ, tangentium, et secantium circuli, in quibuscunque oculi, plani ac tabellæ positionibus. Car c'est le fondement de tout le reste.

II. Après avoir expliqué la génération des sections du cône, faite optiquement par la projection d'un cercle sur un plan qui coupe le cône des rayons, il explique les propriétés remarquables d'une certaine figure, composée de six lignes droites, qu'il appelle hexagramme mystique. J'ai mis au-devant ces mots, de hexagrammo mystico et conico: une partie de cette pièce se trouve répétée et insérée mot à

<sup>(\*)</sup> J'ai écrit et fait écrire de tous côtés pour me procurer ces ouvrages de Pascal dont parle Leihuitz; mais jusqu'à présent mes recherches à ca sujet ont été presque inutiles.

mot dans une autre, savoir, les définitions (avec leurs corollaires); et les propositions (mais sans les démonstrations) qui se trouvent répétées dans le Traité de loco solido, suppléeront au défaut de quelques-unes qui manquent dans celui-ci, de hexagrammo.

Le III<sup>e</sup> Traité doit être, à mon avis, celui qui porte cette inscription: De quatuor tangentibus, et rectis punctæ tactuum jungentibus, undé rectarum harmonicé sectarum et diametrorum proprietates oriuntur. Car c'est là-dedans que l'usage de l'hexagramme paroît, et que les propriétés des centres et des diamètres des sections coniques sont expliquées. Je crois qu'il n'y manque rien.

Le IV Traité est: De proportionibus segmentorum secantium et tangentium. Car les propriétés fondamentales des sections coniques, qui dépendent de la connoissance du centre et des diamètres, étant expliquées dans le Traité précédent, il falloit donner quelques belles propriétés universellement conçues, touchant les proportions des droites menées à la section conique; et c'est de là que dépend tout ce qu'on peut dire des ordonnées. Les figures y sont aussi, et je ne vois rien qui manque. J'ai mis après ce Traité une feuille qui porte pour titre ces mots: De correspondentibus diametrorum, dont la troisième page traite de summé et différentid laterum seu de focis.

Le Ve Traité est: De tactionibus conicis, c'est-à-dire (afin que le titre ne trompe pas), de punctis et rectis quas sectio conica attingit; mais je n'en trouve pas toutes les figures.

Le VIº Traité sera, de loco solido: j'y ai mis ce titre, parce qu'il n'y en a point: c'est pour ce sujet que MM. Descartes et Fermat ont travaillé, quand ils ont donné la composition du lieu solide, chacun à sa mode, Pappus leur en ayant donné l'occasion. Or, je crois que M. Pascal a voulu donner ce Traité à part, ou le communiquer au moins à ses amis, parce qu'il y répète beaucoup de choses du deuxième Traité, mot à mot et assez au long; c'est pourquoi il commence par ceci: Definitiones excerptæ ex conicis; savoir, du deuxième Traité susdit, où il explique ce qu'il entend par ces mots, hexagrammum mysticum, conicum, etc. On peut juger par là que le premier, le second, le troisième, et peut-être le cinquième Traité, doivent faire proprement les coniques; et ce mot se trouve aussi au dos du premier Traité. Les grandes figures appartiennent à ce sixième Traité.

J'ai mis ensemble quelques fragments. Il y a un papier imprimé (\*) dont le titre est, Essais des Coniques; et comme il s'y trouve deux fois tout de même, j'espère que vous permettrez, monsieur, que j'en

<sup>(\*)</sup> Cet écrit, le seul de tous ceux dont parle Leibnitz, que j'aie pu me procurer, est imprimé à la tête du quatrième volume de cette édition.

retienne un. Il y a un fragment, de restitutione coni; savoir, les diamètres et paramètres étant donnés, retrouver les sections coniques. Ce discours paroît entier, et a ses figures. Il y a un autre fragment où se trouvent ces mots au commencement, magnum problema; et je crois que c'est celui-ci qui y est compris: Dato puncto in sublimi, et solido conico ex eo descripto, solidum ita secare, ut exhibeat sectionem conicam datæ similem: mais cela n'est pas mis au net.

Il y a quelques problèmes sur une autre feuille, qui sont cotés; mais il en manque le premier: on en dira ce qu'on pourra en forme d'appendice; mais le corps de l'ouvrage, composé des six premiers. Traités, me paroît assez net et achevé.

Je conclus que cet ouvrage est en état d'être imprimé; et il ne faut pas demander s'il le mérite; je crois même qu'il est bon de ne pas tarder davantage, parce que je vois paroître des Traités qui ont quelque rapport à ce qui est dans une partie de celui-ci : c'est pourquoi je crois qu'il est bon de le donner au plus tôt, avant qu'il perde la grâce de la nouveauté. J'en ai parlé plus amplement à messieurs vos frères, dont je vous dois la connoissance, et que j'ai priés de me conserver l'honneur de votre bienveillance. J'avois espéré de vous revoir un jour ici; mais je vois que vos affaires ne l'ont pas encore permis, et j'ai peu d'espérance de passer par Clermont. Je souhaiterois de pouvoir vous donner des marques plus convaincantes de l'estime que j'ai pour vous, et de la passion que j'ai pour tout ce qui regarde feu M. Pascal; mais je vous supplie de vous contenter cependant de celle-ci. Je suis, monsieur, votre très-humble et très-obéissant serviteur, Leibnitz.

A Paris, le 30 août 1676.

FIN DU CINQUIÈME ET DERNIER VOLUME.

# TABLE DES MATIÈRES.

| TRAITÉ du Triangle arithmétique Page                  | 1         |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| DIVERS usages du triangle arithmétique, dont le gé-   | ^         |
| nérateur est l'unité                                  | 18        |
| USAGE du triangle arithmétique pour les ordres numé-  |           |
| riques Id                                             | bid.      |
| USAGE du triangle arithmétique pour les combinaisons. | 22        |
| USAGE du triangle arithmétique, pour déterminer les   |           |
| partis qu'on doit faire entre deux joueurs qui jouent |           |
| en plusieurs parties                                  | 3 r       |
| USACE du triangle arithmétique, pour trouver les      |           |
| puissances des binomes et apotomes                    | <b>52</b> |
| TRAITÉ des Ordres numériques                          | 56        |
| De numericis ordinibus Tractatus                      | 64        |
| De numericorum ordinum Compositione, problema         |           |
| primum                                                | 65        |
| De numericorum ordinum Resolutione, problema 11.      | 67        |
| De numericorum ordinum Resolutione, problema 111.     | 70        |
| De numericorum ordinum Summa, problema 17             | 71        |
| De numerorum continuorum Productis, seu de nu-        |           |
| meris qui producuntur ex multiplicatione nume-        |           |
| rorum serie naturali procedentium,                    | 73        |
| Producta continuorum resolvere, seu resolutio nume-   |           |
| rorum qui ex numeris progressione naturali pro-       |           |
| cedentibus producuntur                                | 78        |
| Numericarum potestatum generalis Resolutio            | 81        |
| Combinationes                                         | 86        |
| Potestatum numericarum Summa                          | 107       |
| De Numeris multiplicibus ex sold characterum nu-      |           |
| mericorum additione agnoscendis                       | 117       |
| Problemata de Cycloide, proposita mense junii 1658.   | 129       |
| De eodem argumento Additamentum                       | 133       |

| TABLE DES MATIÈRES.                                      | 433 |
|----------------------------------------------------------|-----|
| RÉFLEXIONS sur les conditions des prix attachés à la     |     |
| solution des problèmes concernant la cycloïde. Page      | 135 |
| Annotata in quasdam solutiones problematum de            |     |
| Cycloide                                                 | 148 |
| HISTOIRE de la Roulette, appelée autrement Trochoïde     |     |
| ou Cycloide, où l'on rapporte par quels degrés on        |     |
| est arrivé à la connoissance de cette ligne              | 155 |
| Historia Trochoidis, sive Cycloidis, gallicè, la         |     |
| Roulette, in qua narratur quibus gradibus ad inti-       |     |
| mam illius lineæ naturam cognoscendam perven-            |     |
| tum sit                                                  | 169 |
| Récit de l'examen et du jugement des écrits envoyés      |     |
| pour les prix proposés publiquement sur le sujet de      |     |
| la roulette, où l'on voit que ces prix n'ont point       |     |
| été gagnés, parce que personne n'a donné la véri-        |     |
| table solution des problèmes                             | 183 |
| Suite de l'Histoire de la Roulette, où l'on voit le pro- |     |
| cédé d'une personne qui avoit voulu s'attribuer l'in-    |     |
| vention des problèmes proposés sur ce sujet              | 190 |
| Historiæ Trochoidis, sive Cycloidis Continuatio, in      |     |
| qua videre est cujusdam viri machinamenta qui            |     |
| se autorem problematum super hac re proposito-           |     |
| rum erat professus                                       | 203 |
| DIVERSES INVENTIONS DE A. DETTONVILLE E<br>GÉOMÉTRIE.    | N   |
| LETTRE de M. de Carcavi à M. Dettonville                 | 214 |
| LETTRE de M. Dettonville à M. de Carcavi                 | 216 |
| MÉTHODE générale pour les centres de gravité de toutes   |     |
|                                                          | 227 |
| LA MÊME MÉTHODE générale pour les centres de gravité,    |     |
| énoncée autrement                                        | 235 |
| Traité des Trilignes rectangles, et de leurs onglets     | 260 |
| RAPPORTS entre les ordonnées à l'axe et les ordonnées à  |     |
| la base d'un triligne rectangle quelconque               | 263 |
| RAPPORTS entre les sinus sur la base d'un triligne quel- |     |
| v. 28                                                    |     |

| conque, et les portions de sa ligne courbe comprises                           |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| entre le sommet et les ordonnées à l'axe Page                                  | 269 |
| Метнове générale pour trouver la dimension et les cen-                         |     |
| tres de gravité d'un triligne quelconque et de ses                             |     |
| doubles onglets, par la seule connoissance des or-                             |     |
| données à l'axe ou à la base                                                   | 280 |
| MÉTHODE pour trouver la dimension et le centre de                              |     |
| gravité de la surface courbe des doubles onglets,                              |     |
| par la seule connoissance des sinus sur l'axe                                  | 291 |
| Proprittés des sommes simples, triangulaires et pyra-                          |     |
| midales                                                                        | 299 |
| Traité des sinus du quart de cercle                                            | 312 |
| Traité des arcs de cercle                                                      | 326 |
| Petit Traité des solides circulaires                                           | 351 |
| TRAITÉ général de la Roulette, ou Problèmes touchant                           |     |
| la Roulette, proposés publiquement et résolus par                              |     |
| A. Dettonville                                                                 | 361 |
| Résolution des problèmes touchant la dimension et le                           |     |
| centre de gravité du triligne et de ses demi-solides.                          | 362 |
| Résolution des derniers problèmes touchant la dimen-                           |     |
| sion et le centre de gravité des surfaces des demi-                            |     |
| solides de la roulette                                                         | 370 |
| DIMENSION DES LIGNES COURBES DE TOUTES L<br>ROULETTES.                         | ES  |
| LETTRE de M. Dettonville à M. Huguens de Zulichem.                             | 377 |
| Dimension des lignes courbes de toutes les roulettes                           | 378 |
| DE L'ESCALIER, DES TRIANGLES CYLINDRIQUE<br>ET DE LA SPIRALE AUTOUR D'UN CONE. | s,  |
| LETTRE de M. Dettonville à M. de Sluze, chanoine de                            |     |
| la cathédrale de Liége                                                         | 388 |
| Pour la dimension et le centre de gravité de l'escalier.                       | 390 |
| Pour la dimension et le centre de gravité des triangles                        | -   |
| cylindriques                                                                   | 392 |
| DIMENSION d'un solide formé par le moyen d'une spirale                         | _   |
| autour d'un cône                                                               | 305 |

# DES MATIÈRES.

| ÉGALITÉ DES LIGNES SPIRALE ET PARABOLIQUE.              |
|---------------------------------------------------------|
| LETTRE de M. Dettonville à M. A. D. D. S Page 400       |
| Propriétés du cercle                                    |
| Propriétés de la spirale 405                            |
| Propriétés de la parabole                               |
| Pour inscrire une figure en la parabole 410             |
| Pour circonscrire une figure à la parabole Ibid.        |
| Pour inscrire une figure en la spirale 411              |
| Pour circonscrire une figure à la spirale 412           |
| RAPPORTS entre la parabole et la spirale, qui ont la    |
| condition supposée pour être dites correspondantes. 414 |
| LETTRE de M. Huguens de Zulichem à M. Dettonville. 425  |
| Lettre de M. Sluze à M. Pascal                          |
| Lettre de M. Sluze à M. Pascal                          |
| LETTRE de M. Leibnitz à M. Périer                       |

## FIN DE LA TABLE.





# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

| FEB 20 1817 |   | 5    |
|-------------|---|------|
|             | _ | 0    |
|             |   | 1    |
|             |   | - 6  |
|             |   | 1    |
|             |   |      |
|             |   | - 13 |
|             |   | - 1  |
|             |   | -    |
|             |   |      |
|             |   | - 1  |
|             |   |      |
|             |   |      |
|             |   |      |
|             |   |      |
|             |   | _    |
| 1           |   |      |
|             |   |      |
|             | _ |      |
| 1           |   |      |
| 1           |   |      |
| Al .        |   | <br> |